#### GOVERNMENT OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 903/El-M/De M

D.G.A. 79

3.3.18





## COLLECTION D'OUVRAGES ORIENTAUX

PUBLIÉE

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.



## A.L. USS

## SE VEND A PARIS CHEZ BENJAMIN DUPRAT, LIBRAIRE,

RUE DU CLOÎTRE-SAINT-BENOÎT, Nº 7;

A LONDRES

CHEZ WILLIAMS AND NORGATE,

LÁ, BENRIETTA STREET (COVENT-GARDEN).

PRIX: 7 fr. 50 c.

## SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

## MAÇOUDI.

## LES PRAIRIES D'OR.

TEXTS BT TRADUCTION

PAR

C. BARBIER DE MEYNARD ET PAVET DE COURTEILLE

TOME PREMIER.



## 903 ELM/DEM

## PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DE L'EMPEREUR
A L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.



A. A. U

CENTRAL ATCITATEDIOGIGAL
LIBR.
Acc. 10. 264-35
Date. 25. 4. 55
Call No. 903/ELM/DeM.

a commence of the control of the con

## AVANT-PROPOS DES ÉDITEURS.

the control of the A business to the expense

to a chief the control of the contro En présentant au public le premier volume des Prairies d'or de Maçoudi, nous ne pouvons passer sous silence les circonstances qui en ont retardé la publication. Dans le courant de 1852, tandis que les éditeurs d'Ibn Batoutah inauguraient, avec un zèle si promptement couronné par le succès, l'importante collection d'auteurs orientaux dont l'initiative appartient à la Société asiatique de Paris, M. Derenbourg, chargé de l'édition des Prairies d'or, se mettait immédiatement à l'œuvre; et, dès l'année suivante, un tiers du tome I' était sous presse. M. Derenbourg, consacrant à ce travail tout le temps que lui laissait la rédaction du catalogue des manuscrits hébreux à la Bibliothèque impériale, avait déjà copié la moitié de l'ouvrage et relevé les variantes sur plusieurs manuscrits, lorsque des devoirs impérieux le mirent dans l'obligation de renoncer à une entreprise pour laquelle il était si bien préparé. En continuant la tâche. de notre prédécesseur, nous sommes heureux de pouvoir le remercier ici des utiles matériaux qu'il nous a transmis, et du concours qu'il a bien voulu nous promettre pendant la durée de notre publication. Cependant les remaniements inévitables qu'entraîne un changement d'auteur ont raienti notre marche pendant ces deux dernières années. Désireux de ne pas accroître les dépenses de la Société, nous avons dû placer une traduction nouvelle en regard de toute la partie du texte qui était déjà clichée, nous créant par là des entraves dont nous avons eu quelquefois beaucoup de peine à nous affranchir. Si plusieurs passages de notre traduction ont une allure contrainte, si l'expression arabe n'est pas rendue partout avec toute la fidélité ou la précision désirables, nous prions le lecteur de tenir compte de ces difficultés, contre lesquelles, heureusement, nous n'aurons plus à lutter.

Nous réservons pour le dernier volume, consacré à l'index développé de tout l'ouvrage, les détails qu'on s'attendraît à trouver ici sur la personne et les écrits de Maçoudi. Notre but, en dérogeant à un usage généralement adopté, n'est pas seulement d'éviter de nouveaux retards; nous voulons surtout ne rien livrer au hasard dans l'examen d'un livre qui occupe une place si importante dans le domaine scientifique des Arabes. La vie nomade et studieuse de Maçoudi, son génie, ses défauts ou, pour parler avec plus d'équité, les préjugés et les superstitions de son siècle, tant de notions, souvent exactes, parfois aussi confuses ou absolument fausses c'est dans l'œuvre même à laquelle il a attaché son nom qu'il faut les étudier, et, pour se renseigner sur la foule de questions accessoires qu'entraîne un si vaste sujet, on interrogerait vainement les biographies arabes ou les écrivains qui ont suivi de loin les traces de leur illustre devancier. Mais si la variété de ses connaissances et les richesses inestimables qu'il dut à ses lectures ou à

ses voyages donnent une haute valeur à son livre, l'examen critique des matériaux de toute sorte qu'il mit en œuvre nous entraînerait loin des bornes d'une préface. Nous ne saurions nous entourer de trop de secours dans l'étude d'une question si large et si compliquée; et, en prenant, dès ce moment, l'engagement de soumettre au lecteur, sous forme de mémoire, le résultat de ces recherches consciencieuses, nous ne nous dissimulons pas combien est délicate la tâche dont nous assumons la responsabilité. Bornons-nous aujourd'hui à résumer en quelques lignes la vie de Maçoudi, le caractère général de son livre et les matériaux qui ont été mis à notre disposition.

Abou'l-Haçan Ali, fils d'el-Huçein, fils d'Ali, el-Maçoudi, appartenait à une famille originaire du Hedjaz, et il devait son surnom de Maçoudi à un de ses ancêtres, Maçoud, contemporain de Mahomet. Il vit le jour à Bagdad dans les dernières années du un siècle de l'hégire. A peine sorti de l'adolescence, il s'exila volontairement afin de satisfaire son goût pour les voyages. Des l'an 300 (912), il visita le Moultan et la ville de Mansourah. Trois ans plus tard, après avoir parcouru le Fars et le Kerman, il pénétra dans l'Inde et habita successivement Cambaye, Samour (304, 916 de J. C.), et passa peutêtre à la même époque par l'île de Ceylan; puis il s'embarqua à Kanbalou, qui n'est autre que Madagascar, et fit voile vers le pays d'Oman. D'après un passage un peu vague des Prairies d'or, on peut conjecturer qu'il navigua dans les parages de la Malaisie et jusqu'au littoral de la Chine; quant à la mer Caspienne et aux côtes orientales de la mer Rouge, il n'est pas douteux qu'il ne les connût parfaitement. Après avoir consacré ses plus belles années

à ces lointaines explorations, il rentra sur le territoire musulman pour coordonner les matériaux qu'elles lui avaient procurés. Il nous apprend lui-même qu'il était a Tibériade (Palestine) l'an 314 (926), et qu'il séjourna successivement à Antioche, sur les frontières de la Syrie et à Bassorah, en 332 (943), date signalée par la publication des Prairies d'or. Des circonstances qui nous sont peu connues le forcèrent à quitter l'Irak, et il passa les dix dernières années de sa vie tantôt en Syrie, tantôt en Égypte. En 344 (955), il était à Fostat ou vieux Caire, et y rédigeait le dernier de ses ouvrages, celui qu'il a surnommé le Livre de l'Avertissement (Kitab ettenbih). Ce fut dans cette même ville qu'il mourut l'année suivante à un âge peu avancé, s'il faut en croire Abou'l-Mehasin 1. Maçoudi nous a laissé, dans la belle préface de ses Prairies d'or, la liste de ses principaux ouvrages. En rapprochant cette liste de certains passages du Livre de l'Avertissement, on retrouve les titres de vingt-trois compositions de tout genre, dont quelques-unes, comme les Annales historiques (Akhbar ez-zeman) et le Livre moyen (Kitab el-awsat), n'avaient pas moins de vingt à trente volumes. En présence de cette masse énorme de documents réunis pendant une existence si courte et dont les voyages absorbèrent la plus grande partie;

Le lecteur qui voudrait des renseignements plus étendus pourra consulter la notice publiée par Deguigues dans le tome I' des Notices et extraits, celle de S. de Sacy dans le tome VIII du même recueil; un mémoire d'É. Quatremère dans le Joarn. asiat. 1839, t. VII, p. 5 et suiv. d'Ohsson, Des peuples da Cancase, p. 3 et suiv. M. Reinaud, Introduction à la géographie des Orientaux, p. 44 et suiv. et l'article Masoudy, du même savant, dans la Biographie générale de F. Didot, t. XXXIV, p. 147.

on ne peut se défendre d'un sentiment d'incrédulité, et l'on serait porté à croire, avec S. de Sacy, que plusieurs de ces écrits étaient, non pas des traités spéciaux, mais différents chapitres d'un même ouvrage. Cependant, indépendamment de la distinction si nettement établie par l'auteur lui-même entre ses autres ouvrages et les Prairies d'or (voyez ci-dessous, p. 6 et suiv.), il serait facile de retrouver, dans les beaux âges de la littérature arabe, des exemples d'une aussi étonnante fécondité, et de citer, à côté du nom de Maçoudi, ceux de Bokhari, d'Ibn el-Athir et de Mohammed el-Bosti. D'ailleurs, à en juger d'après les Prairies d'or et le Livre de l'Avertissement, les seuls de ses écrits qui existent en Europe 1, notre auteur écrivait avec une extrême précipitation; son style heurté et quelquefois incorrect, ses redites, ses contradictions prouvent la rapidité et le laisser-aller de son travail. On voit que l'abondance de ses matériaux le gêne, et qu'il ne s'est pas donné le temps de faire un choix judicieux parmi tant de trésors. Sa vive imagination embrasse d'un coup d'œil mille objets divers : histoire, géographie, étude des races et des religions, sciences et arts, traditions et contes populaires; il a tout appris, tout retenu, et il veut tout dire en même temps au lecteur. Malgré un certain ordre dans la classification des matières, il ne suit pas un plan méthodique, et l'art si délicat des transitions ne l'embarrasse guère; c'estainsi que dans le chapitre xvi du Moroadj (ci-dessous, p. 325), après avoir promené le lecteur dans toutes les mers du globe,

M. de Kremer, a trouvé, en 1849, à Alep une copie ancienne qui, selon Rödiger, renferme le premier volume de l'Akhbar ezzeman. (Voyez le Journal de la Société asiatique allemande, tome V, p. 429.)

lui avoir fait traverser les steppes du Thibet et du Khoraçan, il le ramène brusquement en Espagne, puis dans l'Inde, et clôt cette course vagabonde par une incroyable digression sur la médecine indienne, dont la naïveté met le traducteur au supplice et ne dispose pas le lecteur à l'indulgence.

Hâtons-nous de dire que, pour apprécier sainement la valeur des Prairies d'or, il faut tenir compte de la place que Maçoudi leur avait assignée dans la série de ses travaux. Rien n'est plus défavorable à la réputation d'un auteur qui a beaucoup produit que d'établir un jugement définitif sur l'examen partiel de son œuvre. Le Livre de l'Avertissement, que Quatremère nomme un peu trop poétiquement le chant du cygne, à le considérer isolément, n'est qu'un résumé froid et décharné, une fastidieuse nomenclature de noms et de dates dont la lecture offre aussi peu d'attraits que celle d'une table des matières. Mais, dès qu'on le rapproche des Prairies d'or, il acquiert soudain une valeur inespérée : les faits laissés dans l'ombre s'illuminent d'une vive clarté, l'esquisse incolore s'anime, et mille renseignements inattendus naissent de cette double étude. Sans nul doute, les Prairies d'or n'auraient pas moins gagné à un pareil examen, si le temps ne nous en avait pas ravi les éléments. On sait que les Annales historiques de Macoudi, son œuvre capitale, et l'Histoire moyenne, qui en était le complément, offraient le répertoire complet de l'érudition musulmane au 1vº siècle de l'hégire. Mais l'étendue de ces deux ouvrages en rendit, du vivant même de l'auteur, la reproduction difficile et très-coûteuse. Il comprit la nécessité de réunir tous ces matériaux dans un abrégé où les faits généraux seraient analysés avec assez

de précision pour satisfaire la curiosité du public, sans dispenser les érudits de recourir, pour les développements, à ses précédents écrits. Telle fut la pensée qui lui inspira la composition des Prairies d'or; il se mit à l'œuvre avec ardeur, en 332, et, ce qui serait à peine croyable s'il ne mettait une affectation très-significative à répéter sans cesse cette date, une année lui suffit pour terminer la première rédaction de son livre, la seule qui nous soit parvenue. Cette nouvelle production fut accueillie avec faveur, et les copies se multiplièrent avec une rapidité qui dut nuire à leur bonne exécution; car, peu d'années avant sa mort, nous voyons l'auteur en publier une seconde édition corrigée et augmentée de près du double. Mais la première, malgré ses imperfections, avait pris place dans toutes les bibliothèques; et le lecteur la jugeait moins sévèrement que l'auteur; aussi continua-t-elle à circuler au détriment de la seconde, et c'est la seule que les écrivains postérieurs à Maçoudi paraissent avoir eue sous les yeux.

L'opinion du public savant sur le mérite réel de notre auteur est fixée depuis la fin du xvm siècle, et il serait oiseux aujourd'hui de défendre Maçoudi contre les accusations gratuites dont il a été l'objet de la part de Reiske. Les observations de l'auteur des Prolégomènes sont, il est vrai, plus fondées; mais elles ne portent que sur des erreurs de détail, et il est juste de reconnaître que si Ibn-Khaldoun est plus profond dans ses déductions historiques, c'est à Maçoudi, l'imam des écrivains, pour nous servir de ses propres expressions, qu'il emprunte ordinairement ses exemples et les éléments de ses discussions philosophiques 1.

<sup>&#</sup>x27;Un écrivain dont l'érudition est rehaussée par l'éclat du

Un grand nombre d'extraits et de citations avaient déjà valu parmi nous une certaine popularité aux Prairies d'or, lorsqu'un savant orientaliste, le docteur Aloys Sprenger, entreprit de les traduire entièrement aux frais du Comité des traductions de Londres. Le premier volume, renfermant la traduction des dix-sept premiers chapitres, accompagnés de notes abondantes, parut en 1841. Dans une préface pleine de vues ingénieuses et empreinte de cette originalité qui s'allie quelquefois si bien aux conceptions les plus sérieuses, cet érudit s'efforce de démontrer l'absolue nécessité de demander à l'étude de l'Orient la connaissance des origines et des progrès de l'humanité. Se plaçant sous ce point de vue grandiose, le docteur Sprenger se proposait de grouper autour de sa traduction et dans une série de mémoires les renseignements les plus précieux, puisés dans nos collections de manuscrits orientaux. Il avait déjà réuni, à cet effet, plusieurs centaines d'extraits, lorsque son départ pour l'Inde vint interrompre un travail qui promettait une ample moisson à la science. L'exécution du style, M. E. Renan, a établi entre Maçoudi et Pausanias une sorte de parenté qu'il nous semble difficile d'admettre. Le voyageur grec est un artiste, un poete plein d'amour pour les fictions de la mythologie et d'admiration pour les chess-d'œuvre de la Grèce; sa description ne dépasse pas les limites de son pays natal. Le voyageur musulman est un auteur cosmopolite, moins enthousiaste, mais plus curieux, et qui a pris la terre pour champ d'observations. Pousanias, Gracorum omnium mendacissimus, comme le nommait Scaliger, ne craint pas de se donner comme le témoin oculaire d'une foule de faits merveilleux. La bonne foi de Maçoudi ne peut jamais être révoquée en doute; ses souvenirs l'égarent quelquefois, mais il n'est jamais la dupe de son imagination. Il y a du sophiste dans l'un, il n'y a dans l'autre qu'une curiosité naive, mais toujours sincère.

programme tracé par le traducteur anglais absorberait les années d'une existence plus que moyenne, lors même qu'elle ne dépasserait pas le plan adopté par la Société asiatique

Donner un texte aussi pur que possible, soigneusement revu sur plusieurs manuscrits, et accompagné d'une traduction aussi fidèle que le permet le génie de notre langue, telle est la tâche qui nous est imposée et à laquelle nous consacrerons tous nos efforts. Quoique peu d'auteurs exigent plus que le nôtre des éclaircissements de toute sorte, nous avons, suivant en cela l'exemple des traducteurs des Voyages d'Ibn-Batoutah, usé d'une grande sobriété dans la liste de nos variantes comme dans nos annotations.

A l'exception des leçons les plus importantes que nous ne pouvions nous dispenser de relever, ou de quelques erreurs graves qu'il était urgent de signaler, ordinairement une parenthèse ouverte dans la traduction indique, d'une manière suffisante, les rectifications dont les développements nous sont interdits. Si, dans un grand nombre de cas, notre traduction diffère de la version anglaise, nous ne nous sommes déterminés à trancher la difficulté à notre point de vue qu'à bon escient et d'après une étude plus attentive des manuscrits. La même observation s'applique aux passages de ce volume dont la traduction existait déjà, notamment au chapitre de l'Inde, publié en entier par M. Gildemeister 1, et à divers fragments cités par M. Reinaud 2. Nous avons

Dans l'ouvrage intitulé Scriptorum Arabum de rebus indicis loci et opuscula. Bonn, 1838, 1" fascicule.

Mémoire sur l'Inde; Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine, et autres ouvrages

consulté ces savantes publications avec toute l'attention dont elles sont dignes, et nous nous empressons de reconnaître les services qu'elles nous ont rendus.

Nous terminons ces courtes observations par la description des matériaux qui nous ont servi à établir notre texte.

Des trois manuscrits des Prairies d'or que possède la Bibliothèque impériale, un seul est complet et presque toujours correct, c'est le nº 714 du supplément arabe mis en ordre par M. Reinaud. Cette copie, que nous désignons par la lettre A, a été apportée de Constantinople, il y a trente ans environ, et se compose de deux volumes in-12. Le tome I" a 473 feuillets, et le second 35q; il est de deux mains différentes. Le tome I", à partir du feuillet 272, et le tome II en totalité, ont été copiés par un Africain, Mohammed, fils d'Ahmed el-Benderi, qui termina son travail en 1120 (1708). Ce manuscrit est, sans contredit, un des meilleurs et le plus complet de tous ceux que possèdent les bibliothèques de l'Europe; il présente peu de lacunes, et l'orthographe des noms propres y est moins défigurée que partout ailleurs : nous n'avons donc pas hésité à le prendre comme base de notre travail.

La seconde copie, que nous désignons par l'initiale B, fait partie de l'ancien fonds arabe n° 598. C'est un infolio de 137 pages, écrit à Safed, l'an 974 (1566), par un certain Ibrahim, fils d'Abou'l-Yemen; il est d'une bonne écriture, mais peu correct et incomplet : une partie de la préface est omise, et le volume finit au chapitre xxxv.

Le manuscrit 579 ancien fonds (lettre C dans nos variantes) se compose de trois volumes petit in-4°. Les

erreurs grossières et les lacunes innombrables qui le déparent le rendent à peu près inutile.

Nous indiquons par D une copie appartenant à la Société asiatique de Paris. C'est un exemplaire complet, de 312 feuillets in-folio, terminé, au mois de redjeb 591 (1194), par Hibet Allah, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'Haçan, le koreïchite. L'exécution de cette copie ne justifie pas la confiance que son ancienneté pourrait inspirer. De nombreuses transpositions qui détruisent le sens, une grande négligence dans la ponctuation des noms propres, et souvent l'omission des points diacritiques, en rendent la lecture difficile. Nous ne l'avons donc consultée qu'avec réserve, et principalement pour ce qui concerne le Khoraçan et l'Inde. Dans ces passages, une main persane a tracé en marge des corrections dont nous avons fait notre profit. Cet ancien manuscrit a été acheté, il y a quelques années, à Bénarès, par M. Lees, qui se proposait de le faire imprimer en entier. Nous ne saurions assez reconnaître la libéralité avec laquelle ce savant, non content de renoncer à son entreprise en faveur de la nôtre, s'est empressé aussi de nous céder la copie qu'il possédait.

M. Derenbourg a dû à la bienveillance de MM. les administrateurs de la bibliothèque de Leyde la communication des deux manuscrits portant dans le catalogue de M. Dozy les numéros 537 et 282, et les a collationnés soigneusement avec les copies de la Bibliothèque impériale. Le docteur Sprenger, qui a fait principalement usage, pour sa traduction, de la copie n° 537, la considère comme la meilleure de toutes celles qu'il a consultées; malheureusement elle ne va pas au delà du chapitre xxxIII. La comparaison de cette copie avec le

manuscrit A nous a presque toujours fourni les leçons les plus satisfaisantes. Le n° 282, d'une exécution moins irréprochable, nous a pourtant été d'un grand secours dans plusieurs passages douteux. Le manuscrit 537 est désigné dans nos variantes par L, et le manuscrit 282 par  $L^2$ .

Citons enfin, et seulement pour mémoire, des extraits d'une copie africaine exécutés par un taleb pour M. Cherbonneau, professeur d'arabe à Constantine, et que M. Defrémery a bien voulu nous confier. Ce cahier, d'une centaine de feuillets in-4°, commence par le chapitre de l'Inde, et s'arrête au début de la description de l'Égypte. L'écriture en est soignée, mais il est à regretter que chacun de ces chapitres n'y soit reproduit que par extraits plus ou moins étendus; car l'original sur lequel cette copie a été faite paraît ancien et d'une bonne exécution.

Si l'on songe à la diversité des sujets traités par l'auteur et à l'imperfection des textes sur lesquels nous avons travaillé, on jugera peut-être avec moins de sévérité les erreurs inséparables d'une publication aussi étendue. Nous accueillerons avec une vive reconnaissance toutes les observations qui tendraient à rendre notre ouvrage plus digne des suffrages du monde savant et du but que la Société asiatique s'est proposé en nous confiant cette tâche honorable.

no Afrika, modelo sono e de la sono. La mai de modelos estas e e e constituidad.

r de la composition La composition de la La composition de la

# 

بسم الله الرحن الرحيم وبه التوفيق

#### LIVRE DES PRAIRIES D'OR

OPERSONAL TERMINATURE OF THE PROPERTY OF THE P

All the state of t

ET DES MINES DE PIERRES PRÉCIEUSES.

mens, to such as the control of the first sugar for the control of the control of

AU NOM DU DIEU CLÉMENT, MISÉRICORDIEUX ET SECOURABLE.

Louanges à Dieu, qui est digne d'être loué, et qu'on doit célébrer et glorifier! Que Dieu accorde sa bénédiction et sa paix à Mohammed, le sceau des prophètes, et à sa sainte postérité!

## الباب الاول

### ذكر جوامع إغبراض هذا أللتاب

قال المسعودي اما بعد فاتاً صنّفنا كتابنا في اخبار الرمان وقدمنا القول فيه في هيئة الارض ومدنها وعجائبها وبحارها واغوارها وجبالها وانهارها وبدائع معادنها واصنان مناهلها واخبار غياضها وجزائر البحار والبحيرات الصغار واخبار الابنية المعظمة والمساكن المشرفة وذكر شان المبدا واصل النسل وتباين الاوطان وما كان نهرا فصار بحرا وما كان بحرا فصار برّا وما كان برّا فصار بحرا على مرور الايام وكرور الدهور وعلة ذلك وسببه الغلك والطبيعي وانقسام الاقالم بحواصّ الكواكب

#### CHAPITRE PREMIER.

GÉNÉRALITÉS SUR LE BUT DE CE LIVRE.

L'auteur dit: Dans l'introduction de notre ouvrage intitulé « Annales historiques » (Akhbar ez-zeman), nous avons
décrit la forme de la terre, ses villes et ses merveilles; les
mers, les vallées, les montagnes et les fleuves qu'elle renferme; le produit des mines, les différents cours d'eau, les
marais, les îles situées dans les mers ou les lacs; les grands
monuments et les édifices vénérés. Nous y avons exposé l'origine des êtres et le principe des générations, la différence
des pays entre eux; nous avons dit que tel fleuve était devenu mer, telle mer continent; que tel continent s'était
changé en mer dans le cours des âges et la succession des
siècles, par suite d'influences astronomiques ou physiques,
Nous avons expliqué la division de la terre en climats, l'influence des astres, la direction des chaînes de montagnes et

ومعاطف الاوتاد (1) ومقادير النواحي والآفاق وتبايس الناس في التاريخ القديم واختلافهم في بدوة واوليقه من الهند واصنان الملحدين وما ورد في ذلك من الشرعيين وما نطقت به ألكتب وورد على الديانيين ثم اتبعنا ذلك بإخبار الملوك الغابرة والامم الدائرة والقرون الخالية والطوائف البائدة على اختلان اجناسهم وتغاير انواعهم واختلان اديانهم وما مضى في اكنان الزمان (2) من حكهم ومقايل فلاسفتهم واخبار ملوكهم واخبار العناصر الى ما في تضاعيف ذلك من اخبار الانبياء والرسل والاتقيام الى ان افضى الله بكرامته وشرق برسالته عجدا نبية صلى الله عليه وسلم فذكرنا مولدة

l'étendue relative des contrées. En citant les opinions diverses émises par les Indiens et d'autres peuples païens sur les temps primitifs, sur l'origine et les commencements de l'histoire, nous avons enregistré aussi les théories des légistes, fournies par les livres saints et soutenues par les différentes religions.

A cette introduction succèdent l'histoire des anciens rois, des peuples tombés dans l'oubli, des nations et des tribus qui ont disparu de la scène du monde; les variétés de races et d'espèces, les différences de culte qui les distinguaient; leurs sages maximes, les opinions de leurs philosophes, l'histoire de leurs rois et de leurs empereurs, telles que le temps nous les a transmises.

Nous avons ajouté à ces faits généraux la biographie des prophètes, des apôtres et des saints jusqu'au moment où Dieu a élevé par sa grâce et illustré du don de la prophétie Mohammed, son envoyé (qu'il soit béni et sanctifié!); nous avons raconté la naissance du Prophète, sa jeunesse, sa mission sa fuite; les expéditions militaires commandées ومنشاة ومبعثه وهجرته ومغازية وسراياة الى اوان وفاته ثمّ اتصال للخلافة واتساق المملكة بزمن زمن ومعقاتل من ظهر من الطالبيّين الى الوقت الذى شرعنا فيه تصنيف كتاب في هذا المن شرعنا فيه تصنيف كتاب في هذا من خلافة المتنقى لله امير المؤمنين وهي سنة اثنين وثلثين وثلثائة ثم اتبعناه بكتابنا الاوسط فى الاخبار على التاريخ وما اندرج فى السنين الماضية من لدن البدو الى الوقت الذى عنده انتهاء كتابنا الاعظم وما تلاه من الكتاب الاوسط راينا التهال ما بسطناه واختصار ما وسطناه فى كتاب لطيف نودعه لمع ما فى ذينك الكتابين عما ضمناها وغير ذلك من انواع العلوم لمع ما فى ذينك الكتابين عما ضمناها وغير ذلك من انواع العلوم

par lui-même ou par ses lieutenants, jusqu'à l'époque de sa mort; enfin l'histoire du khalifat et de l'empire musulman à chaque période, ainsi que les guerres suscitées par les Thalébites ou descendants d'Ali, jusqu'au moment où nous avons entrepris la rédaction de ce livre, c'est-à-dire sous le règne d'el-Mottaki lillah, prince des croyants, l'an 332 de l'hégire (943 de J. C.).

A la suite de ce premier ouvrage, nous avons écrit notre Histoire moyenne (Kitab el-awsat), où sont racontés, en suivant l'ordre chronologique, les événements du passé, depuis la création du monde jusqu'à l'époque où se terminent notre grand ouvrage et cette Histoire moyenne, qui en est le

complément.

Nous croyons utile aujourd'hui de donner le résumé et l'abrégé de ces développements dans un livre moins considérable, qui ne renfermera que l'esquisse des matières contenues dans les deux compositions précédentes, mais où nous ajouterons un certain nombre de faits scientifiques ou de renseignements relatifs à l'histoire omis dans ces deux ouvrages.

واخبار الامم الماضية والاعصار السالية عما لم يتقدّم ذكره فيهما على انا نعتذر من تقصير إن كان او نتنصل من اغغال إن عرض لما تد شاب خواطرنا وعر قلوبنا من تقاذن الاسغار وقطع القفار تارة على متى المبحر وتارة على ظهر البرّ مستعطين بدائع الامم بالمساهدة عارفين خواص الاتاليم بالمعاينة كقطعنا بلاد السند والمزنج والصنف والصين والرابج وتقصمنا الشرق والغرب فتارة باتصى خراسان وتارة بوسائط ارمينية وادربيجيان فتارة باتصى خراسان وتارة بوسائط ارمينية وادربيجيان والران والبيلقان وطورا بالعراق وطورا بالشاعر فسيدى في الاقاق سيرى الشمس في الاشراق كما قال الشاعر

نيهم اقطار البلاد فستسارة لدى شرقها الاقصى وطورا الى الغرب

Nous réclamons l'indulgence du lecteur en faveur des crreurs ou des négligences qui peuvent se présenter dans ce livre; car notre mémoire s'est affaiblie et nos forces se sont épuisées par suite des faligues résultant de longs et pénibles voyages à travers les mers et le continent. Avide de connaître par nous-même ce qu'il y a de remarquable chez tous les peuples, et d'étudier de nos propres yeux les particularités de chaque pays, nous avons visité dans ce but le Sind, le Zanguebar, le Sinf (sud de la Cochinchine), la Chine et le Zabedj (Java); passant de l'Orient à l'Occident, nous avons couru des dernières limites du Khoraçan au centre de l'Arménie, de l'Aderbaidjan, de l'Erran, de Beilakan, et exploré tour à tour l'Irak et la Syrie. Nous pouvons comparer cette course à travers le monde à la marche que le soleil décrit dans les cieux, et nous appliquer ces vers du poête:

Nous parcourons le monde en tous sens; aujourd'hui nous sommes dans l'extreme Orient et demain dans l'Occident.

## سرى المشمس لا ينغكّ تقذفه الغوى الى افسق ناى يسقسصّر بالسركسب

قال المصنف ثم مغاوضتنا اصنان الملوك على تغاير اخداتهم وتباين همهم وتباعد ديارهم واخذنا بمسلك مسلك من موانقتهم على ان العلم قد بادت اثاره وطمس مناره وكثر فيه العنا<sup>(1)</sup> وقل الغهمآء ولا تعاين الا محوها جاهلا ومتعاطيا ناقصًا قد تنع بالظنون وعمى عن اليقين لم نر الاشتغال بهذا الضرب من العلوم والتغرغ بهذا الغن من الاداب حتى صنّغنا كتبنا من ضروب المقالات وانواع الديانات كتاب الابانة عن اصول الديانة وكتاب المقالات في اصول الديانات وكتاب سرّ للحياة

Tel le soleil, dans sa marche infatigable, s'avance vers des contrées où jamais caravane n'osa pénétrer.

L'auteur ajoute : Dans ces voyages nous avons fréquenté plusieurs rois, aussi différents par leurs mœurs et leurs opinions que par la situation géographique de leur pays, et progressivement nous avons trouvé chez eux le même accord à reconnaître que les vestiges de la science ont disparu et que sa splendeur est éteinte; l'étude, en se généralisant, a perdu de sa profondeur; on ne voit plus que des gens pleins de vanité et d'ignorance, savants imparfaits, qui se contentent d'idées superficielles et méconnaissent la vérité.

Aussi une pareille étude et une érudition de ce genre nous parurent si peu dignes de nos efforts, que nous préférâmes composer nos ouvrages sur les doctrines et les croyances différentes; tels sont : le Livre de l'exposition des principes de la religion, le Discours sur les bases des croyances, le Livre du secret de la vie et l'Arrangement وكتاب نظم الادلّة في اصول الملة وما اشتمال عليه من اصول الفتوى وقوانين الاحكام كتيقن القياس والاجتهاد في الاحكام ووقع الراى والاستحسان (1) ومعرفة الناسخ من المنسوخ وكيفية الاجهام وماهيته ومعرفة الخاص والعام والاوامر والنواهي والحظر والاباحة وما اتت به الاخبار من الاستفاضة والاحاد وافعال النبي صلّعم وما الحق بذلك من اصول الفتوى ومناظرة انباء الحصوم فيها نازعونا فيه ا وموافقتهم في شي مسنه وكتباب الاستبصار في الامامة ووصف اتاويل الناس في ذلك من اصحاب

des preuves touchant les principes religieux. Ce dernier renferme les principes et les règles à suivre dans les arrêts et jugements; la certitude que fournissent le recueil des lois apostoliques et la jurisprudence des mouditehid (interprètes sacrés); les règles pour apprécier et décider ce qui est préférable; la connaissance des versets du Koran qui sont abrogés et de ceux qui leur sont substitués; ce qu'il faut entendre par l'unanimité (idjma), et ce qui la constitue; le moyen de discerner le particulier du général, les ordres des interdictions, les choses permises de celles qui sont défendues; les traditions générales et celles qui ont été transmises par une seule autorité; les actes du Prophète et les conséquences qui en dérivent pour la juridiction; on y trouve enfin l'exposé des doctrines de nos adversaires, autant quand ils nous combattent que lorsqu'ils sont d'accord avec nous.

Nous écrivimes ensuite le Livre des réflexions sur la qualité d'imam, ou examen des doctrines professées par ceux qui restent attachés à la lettre du texte religieux et ceux qui admettent la libre interprétation (au sujet de l'hérédité de l'imam), les arguments de chaque parti, etc. et enfin le النص والاختيار وحجاج كل فريق منهم وكتاب الصغوة في الامامة وما احتواة ذلك مع سائر كتبنا في ضروب عمل الظواهر والبواطن ولله في والداثر والوافق وايقاظفا على ما يرتقيه المرتقون ويتوقعة المحدثون وما ذكروه من نور يملع في الارض وينبسط في للحدب والخصب وما في عقب الملاحج الكائنة الظاهر انباؤها المنجلي اوائلها (1) الى سائر كتبنا في السياسة كالسياسة المدنية واجزاء المدينة وملتها الطبيعية وانقسام اجزاء الملة والابانية عن المبادى وكيفية تركيب العوالم والاجسام السماوية وما هو تحسوس وغير تحسوس من الكثيف واللطيف وما قال

Livre de la sincérité, qui traite également de l'imamat. Nous mentionnerons encore nos autres traités sur les différentes sciences extérieures et intimes, visibles et occultes, passées et existantes. Nous y avons éveillé l'attention du lecteur sur les conjectures de ceux qui remontent le cours des âges pour étudier le passé, et sur les prévisions de ceux qui interrogent l'avenir; nous avons reproduit leurs opinions à l'égard d'une lumière qui brillerait sur la terre et se répandrait pendant les époques de stérilité et d'abondance, enfin sur les suites des prédictions historiques dont l'origine est manifeste et dont les commencements ne sont un mystère pour personne.

Citons aussi nos écrits politiques, études sur le gouvernement de l'État et de ses parties, sur son organisation naturelle et ses subdivisions; enfin nos recherches sur l'origine et la composition de l'univers et des corps célestes, sur les matières épaisses ou subtiles qui tombent ou ne tombent pas sous le sens, et les théories philosophiques relatives à ce sujet.

En composant ces ouvrages sur l'histoire universelle, en

اهل التحلة في ذلك وكان مما دعانا الى تاليف كتبنا هدة في التاريخ واخبار العالم وما مضى في أكنان الرمان من اخبار الانبياء والملوك وسيرها والامم ومساكنها محبية احتذاء الشاكلة التي قصدها العلماء وقفاها للحكاء وان يبقى للعالم ذكرا محودًا وعلما منظوما عتيدًا فأنا وجدنا مصنفي الكتب في ذلك بحيدًا ومقصرًا ومسهبًا ومختصرًا ووجدنا الاخبار زائدة مع زيادة الايام حادثة مع حدوث الازمان وربما غاب البارع منها على الغطن الذي وكل واحد قسط بخصه بمقدار عنايته ولكل اتلم عجائب يعتصر على علمها اهله وليس من لرم جرات وطنة وقنع بما على اليه من اليه من الاخبار عن اقليمه كن قسم عره وطنة وقنع بما على اليه من اليه من الاخبار عن اقليمه كن قسم عره

recueillant les faits que le temps nous a transmis sur les prophètes, les rois et leur règne, les nations et leur place sur le globe, nous avons été désireux de suivre la voie tracée par les savants et les sages, et de laisser après nous un souvenir glorieux, un monument solide et construit avec art. Les auteurs qui nous ont précédé nous paraissent pécher ou par une trop grande abondance de détails, ou, au contraire, par une concision exagérée. Bien que les matériaux aient augmenté avec le temps et en raison des événements qui les ont fait naître, les esprits les plus judicieux en ont souvent négligé des parties importantes; chacun d'eux a consacré ses soins à un objet spécial et s'est borné à étudier les particularités que lui offrait son pays natal. Or celui qui n'a pas quitté ses foyers, limitant ses recherches au champ borné que lui présentait l'histoire de sa patrie, ne peut être comparé au voyageur courageux qui a consumé sa vie dans les explorations lointaines et affronté chaque jour un danger pour fouiller avec persévérance les mines (de la science) et arracher de l'oubli les restes précieux du passé.

على قطع الاقطار ووزع ايامة بين تقاذن الاسغار واستضرج كل دفيق من معدنه واثار كل نغيس من مكنة وقد الف الناس كتبا في التاريخ والاخبار مما سلف وخلف ناصاب البعض واخطا البعض وكل قد اجتهد بغاية امكانه واظهر مكنون جوهر فطنته (1) كوهب بن مُنبّه وابي مُخنف لوط بن يحيى العامري ومحد بن اسحق والواقدي وابن الكلبي وابي عبيدة معمر بن المشنى وابن عياش والهيم بن عدى الطاي والشرق بن القطامي وجاد الراوية والاصمى وسهل بن هرون وعبد الله بن المقاعي وجاد الراوية والاصمى وسهل بن هرون وعبد الله بن المناساري والنضر بن شميل وعبد الله بن عيد بن اوس الانصاري والنضر بن شميل وعبد الله بن عايشة وابي عبيد القاسم بن سلام وعلى بن محد المدايدي

Le nombre des ouvrages qui traitent de l'histoire est considérable; parmi les différents auteurs qui ont écrit les annales des temps anciens ou qui ont raconté les événements des âges modernes, les uns ont réussi, les autres, au contraire, sont restés inférieurs à leur tâche; mais on est obligé de reconnaître que tous ces écrivains s'y sont appliqués dans la mesure de leurs forces, et ont déployé toutes les ressources de leur talent.

Tels sont:

Wahb, fils de Monabbih; Abou Mikhnaf Lout, fils de Yahia el Amiri; Mohammed, fils d'Ishak el Wakidi; Ibn el Kelbi; Abou Obeïdah Mamer, fils d'el Motanni; Ibn Aïach; el Haïtem, fils d'Adi et Tayi; Charki, fils d'el Kitami; Hammad ele conteur el Asmayi; Sehl, fils d'Haroun; Abd Allah, fils d'el Mokaffa; el Yezidi; Otbi el Omawi; Abou Zeïd Saïd, fils d'Aws l'Ansarien; Nadhar, fils de Chomeïl; Abd Allah, fils d'Aiechah; Abou Obeid el Kaçem, fils de Sellam; Ali, fils de Mohammed de Médaïn; Dammad, (fils de) Raû,

ودماد رفيع بن سلمه ويحد بن سلام للحي وابي عشان عرو بن بحر للحاحظ وابي زيد عربن شبة الخميري والدرق الانصاري وابي السايب المعروى وعلى بن محمد بن سليمان النوفلي والربير بن بكار والانجيلي والرياشي وابن عابد وعارة ابن وثيمة المصري وعيسي بن لهيعة المصري وعبد الرجن بن عبد الله بن عبد للكم المصري وابي حسان الزيادي ومحمد ابن موسي للخوارزي وابي جعفر محمد بن ابي السري ومحمد بن الهيئم بن شبابة للحراساني صاحب كتاب الدولة واسحق بن ابرهم الموصلي صاحب كتاب الدولة واسحق بن ابرهم الموصلي صاحب كتاب الاغاني وغيرة من الكتب الدوب وغيرة ومحمد بن يزيد المبرد الازدي ومحمد بن سلمين المنتري للوعري ومحمد بن يزيد المبرد الازدي ومحمد بن سلمين المنتري للوعري ومحمد بن سلمين المنتري المواري والمحمد بن يزيد المبرد الازدي ومحمد بن سلمين المنتري المواري المعرى المصنّف الكتاب المنتري المنتم المنتف الكتاب

fils de Selmah; Mohammed, fils de Sellam el-Djomhi; Abou Otman Amr, fils de Bahr el Djahiz; Abou Zeid Omar, fils de Chebbah en-Nomairi; Zoraki l'Ansarien; Abou-Saib el-Makhzoumi; Ali, fils de Mohammed, fils de Soleiman en-Nawfeli; Zobeir, fils de Bekkar; el-Indjili; er-Riachi; Ibn Abid Ommarah, fils de Watimah l'Egyptien; Ica, fils de Loheiah l'Égyptien; Abd er-Rahman, fils d'Abd Allah, fils d'Abd el-Hukın l'Égyptien; Aben Haçan ez-Ziadi; Mohammed, fils de Mouça le Kharezmien; Abou Djafar Mohammed, fils d'Abou's-Seri; Mohammed, fils d'el-Heitem, fils de Chebabah le Khoraçanien, auteur du Livre de la Dynastie; Ishak, fils d'Ibrahim de Moçoul, auteur du Livre des chansons, etc. Khalil, fils d'el-Heitem el-Hartémi, auteur des Ruses et stratagèmes de guerre et d'autres ouvrages; Mohammed, fils de Yezid el-Mouberred el-Azdi; Mohammed, fils de Suleiman el-Minkari el-Djewheri; Mohammed, fils de

المترجم بكتاب الاجواد وغيرة وابن ابي الدنيا مؤدّب المكتفى الله واحد بن مجد الخراي المعرون بالخاتاني الانطاكي وعبد الله بن مجد بن محفوظ البلوي الانصاري صاحب ابي يريد عارة بن زيد المديني واحد بن مجد بن خالد البرق الكاتب صاحب كتاب التبيان واحد بن ابي طاهر صاحب الكتاب المعرون باخبار بغداد وغيره وابس الوشا وعلى بن مجاهد صاحب كتاب اخبار الامويدين وغيرهم ومجد بن صالح بن النطاح صاحب كتاب الدولة العباسية وغيره ويوسف بن النطاح صاحب كتاب الدولة العباسية وغيره ويوسف بن البرهم صاحب كتاب الدولة العباسية وغيره ويوسف بن المولى النظاح صاحب كتاب اخبار ابرهم بن المهدى وغيرها ومجد ابن للحارث التغلبي صاحب الكتاب المعرون باخلاق الملوك ابن الحارث التغلبي صاحب الكتاب المعرون ماخلاق الملوك المولى المولى المولى المولى المولى المعرون باخلاق الملوك المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى ماحب المولى المولى

Zakaria el-Gallabi l'Egyptien, auteur du Livre des hommes généreux (Kitab el-adjwad), etc. Ibn Abi'd-douniah, précepteur du khalife el-Moktafi-billah ; Ahmed , fils de Mohammed el-Khozayi, surnommé el-Khakani, originaire d'Antioche; Abd Allah, fils de Mohammed, fils de Mahfouz el-Belawi l'Ansarien, ami d'Abou Yezid Ommarah, sils de Zeid el-Medini; Ahmed, fils de Mohammed, fils de Khaled el-Barki l'Écrivain, auteur du Livre de la Démonstration (Kitab et-Tibian); Ahmed, fils d'Abou Taher, auteur d'une chronique de la ville de Bagdad, etc. Ibn el-Wecha; Ali, fils de Modjahid, auteur de l'Histoire des Oméiades, etc. Mohammed, fils de Saleh, fils de Nitah, auteur de l'Histoire des Abbacides, etc. Yousef, fils d'Ibrahim, auteur de l'Histoire d'Ibrahim, fils d'el-Mehdi, etc. Mohammed, fils d'el-Haret le Taglébite, auteur du livre intitulé «Mœurs royales» (Kitab akhlak el-molouk), qu'il a composé pour el-Fath, fils de نانه كان اماما في التاليف متبرّعا في ملاحة التصنيف اتبعه من هذه طريقته واخذ منه ووطى على عقبه وتغى اثره واذا اردت ان تعلم محة ذلك نانظر الى كتابه اللبير في التاريخ نانه الجيع هذه الكتب جدّا وابرعها نظما واكثرها علما واحوى لاخبار الامم وملوكها وسيرها من الاعاجم وغيرها ومن كتبه النغيسة كتابه في المسالك والحالك وغير ذلك مما اذا طلبته وجدته وان تغقدته جدته وكتاب التاريخ من المولد الى الوناة ومن كان بعد النبي عنم من الخلفاء والملوك الى خلافة المعتصد بالله وما كان من الاحداث والكوائن في ايامهم واخبارهم تاليف محد بن على الحسيني العلوى الدينوري وكتاب واخبارهم تاليف محد بن على الحسيني العلوى الدينوري وكتاب

Khakan, etc. Abou Saïd es-Soukkari, auteur des Poésies des Arabes; Obeid Allah, fils d'Abd Allah, fils de Khordadbeh. Ce dernier est un écrivain distingué et remarquable par la beauté de son style, aussi a-t-il eu un grand nombre d'imitateurs qui lui ont sait des emprunts et suivi fidèlement la voie qu'il avait tracée. On peut s'en convaincre en examinant son grand ouvrage historique. Ce livre se distingue entre tous par le soin et l'ordre de sa méthode, l'abondance de ses renseignements sur l'histoire des peuples, et la biographie des rois de la Perse ou d'autre race. Un autre ouvrage non moins précieux du même auteur, c'est son traité Des Routes et des royaumes, etc. mine inépuisable de faits que l'on explore toujours avec fruit. Nous devons mentionner égalementl'Histoire du Prophète, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, des khalifes et des rois ses successeurs, jusqu'au règne d'el-Motadhed billah, avec le détail des événements qui ont signalé ces époques, par Mohammed, fils d'Ali, el-Hoceini, l'Alide, originaire de Dinawer. La Chronique

التاريخ لاجد بن يحيى البلاذري وكتابة ايضا في البلدان وفتوحها صلحا وعنوة من هجرة النبي صلّعم وما فتح في ايامة وعلى الخلفاء بعده وما كان من الاخبار في ذلك ووصف البلدان في الشرق والغرب والشمال والجنوب ولا نعم في فتوح البلدان احسن منه وكتاب داود بن الجراح في التاريخ الجامع اللبير من اخبار الغرس وغيرها من الامم وهو جدّ الوزير على بن عيسى بن داود بن الجراح وكتاب التاريخ الجامع لغنون الاخبار والكوائن في الاعصار قبل الاسلام وبعده تاليف ابي عبد الله مجد بن الحسين بن سوار المعرون بابن اخت عيسى ابن فرحان شاه بلغ في تصنيفه الى سنة عشرين وثلاثهاية وتاريخ ابي عيسى بن المنجم على ما انبات به التورية وغير ذلك

d'Ahmed ben Yahia el-Beladori, ainsi que son livre intitulé Des Pays et de leur soumission par les armes ou par capitulation depuis l'hégire, avec le récit des conquêtes du Prophète et de ses successeurs, les circonstances qui les ont accompagnées, la description des contrées de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud. Nous ne connaissons pas un meilleur travail sur l'histoire de la conquête musulmane. La Grande Chronique des Perses et autres nations, par Dawoud, fils d'el-Djerrah, grand-père du vézir Ali ben Iça ben Dawoud ben el-Djerrah. Le Recueil comprenant l'historique de tous les événements survenus pendant les siècles qui out précédé ou suivi l'islam, par Abou Abd Allah Mohammed, fils d'el-Hoçein, fils de Sewar, surnommé le neveu d'Iça ben Ferhanchah, travail qui va jusqu'à l'an 320. L'Histoire d'Abou Iça, fils de l'Astrologue, d'après les révélations du Pentateuque, avec la chronologie des prophètes et des rois. L'Histoire des Oméiades, leurs vertus, leurs talents,

مى تاريخ الانبيآء والملوك وكتاب التاريخ واخبار الامويتين ومناتبهم وذكر فضائلهم وما اتوا به عن غيرهم وما احدثوه مى السير في ايامهم تاليف ابي عبد الرجن خالد بن هشام الاموى وكتاب ابي بشر الدولابي في التاريخ وكتاب الشريف تأليف ابي بكر محد بن خلف بن وكبع القاضى في التاريخ وغيره من الاخبار وكتاب السير واخبار للحمد بن خالد الهاشمي وكتاب التاريخ والسير لابي اسحق بن سلمن الهاشمي وكتاب التاريخ والسير لابي اسحق بن سلمن الهاشمي وكتاب المناريخ والسير لابي المحد بن خالد وكتاب سير الخلفاء لابي بكر محد بن زكريا الرازي صاحب عتاب المنصوري وغيرة في الطب فاما عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري فمن كثرت كتبه واتسع تصنيغه ككتابه المترج بكتاب المعارن وغيرة من مصنغاته واما تاريخ ابي جعفر

les exemples qu'ils ont suivis et leurs innovations, par Abou Abd er-Rahman Khaled, fils d'Hicham, l'Oméiade. L'Histoire d'Abou Bechr ed-Dawlabi. Le Livre illustre (Kitab ech-chérif) sur l'histoire et d'autres sujets, par Abou Bekr Mohammed ben Khaled ben Wakia le Juge. Le Livre de biographie et d'histoire (Kitab es-sier we akhbar), par Mohammed, fils de Khaled le Hachémite. Un ouvrage qui porte le même nom, par Abou Ishak, fils de Soleiman le Hachémite. La Biographie des khalifes (Kitab sier el-khoulafa), par Abou Bekr Mohammed, fils de Zakaria er Razi, auteur du livre intitulé Kitab el-Mansouri et d'autres livres de médecine. Les œuvres d'Abd Allab, fils de Moslem, fils de Kotaïbah de Dinawer, qui se distinguent par leur étendue et leur nombre, comme son Traité des connaissances (Kitab el-mearif) et d'autres écrits.

La Chronique d'Abou Djafar Mohammed, fils de Djerir et Tabari. Ce livre brille entre tous les autres et leur est عبد بن جرير الطبرى الزاه على المولّغات والزائد على الكتب فقد بهتع أنواع الاخبار وحوى فنون الاثار واشتمل على ضروب العلم وهو كتاب تكثر فائدته وتنفع عائدته وكيف لا يكون كذلك ومولفة فقية عصره وناسك دهره واليه انتهت علوم فقهآء الامصار وجلة السير والاثار وكذلك تاريخ إلى عبد الله ابرهيم بن مجد بن عرفة الواسطى النحوى المعرون بنفط وبه فحصة من ملاحة كتب الخاصة عملو من فوائد السادة وكان احسن اهل عصره تاليفا واملحهم تصنيفا وكذلك سلك مجد ابن يحيى الصولى في كتابة المترج بكتاب الاوراق في اخبار ابن يحيى الصولى في كتابة المترج بكتاب الاوراق في اخبار خلفآء بنى العباس ووزرائهم وشعرائهم فانه ذكر غرائب لم

bien supérieur; la variété des renseignements, des traditions, des documents scientifiques qu'il renferme le rendent aussi utile qu'instructif. Comment pourrait-il en être autrement, puisque l'auteur était le premier jurisconsulte et le plus saint personnage de son siècle, et qu'il réunissait à la connaissance de toutes les écoles de jurisprudence celle de tous les historiens et traditionnistes.

Telle est aussi l'Histoire d'Abou Abd Allah Ibrahim, fils de Mohammed, fils d'Arafah, le grammairien de Waçit, connu sous le nom de Naftaweih. Ce livre, plein de beautés de premier ordre et rempli des meilleurs passages et des plus utiles renseignements fournis par les bons écrivains, prouve que son auteur surpassait ses contemporains par son savoir et son style.

Mohammed, fils de Yahia es-Souli, a suivi la même voie dans ses Feuillets sur l'histoire des khalifes abbassides, leurs vézirs et leurs poëtes; il raconte plusieurs particularités qu'on chercherait vainement ailleurs, et que lui seul pouvait conتعع الى غيره واشيآء تعرّد بها لانه شاهدها بنغسه وكان المحفظ من العم مجدودا من المعوفة مرزوقا من التصنيف وحسن التاليف وكذلك كتاب اخبار الوزرآء لابي للسن على ابن للسن المعروف بابن الماشطة فانه بلغ في تصنيفه الى اخرايام الراضى بالله وكذلك ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب فانه كان حسن التاليف بارع التصنيف موجز الالفاظ مقربا للمعانى واذا اردت عم ذلك فانظر الى كتابه في الاخبار المعروف بكتاب رهر الربيع واشرت على كتابه المترجم بكتاب الخراج فانك تشاهد بهما حقيقة ما ذكرنا وصدق ما وصفنا وما صنغه ابو القاسم جعفر بن محمد بن جدان الموصلي الفقيم في كتابه في الاخبار المعرض فيم كتاب الروضة للمبرد ولقبه بالباهر وكتاب الذي يعارض فيم كتاب الروضة للمبرد ولقبه بالباهر وكتاب

naître, parce qu'il en a été le témoin oculaire. C'était d'ailleurs un homme instruit, d'une érudition variée et un habile écrivain.

L'Histoire des vézirs (Kitab akhbar el-wuzera), par Abou'l-Haçan Ali, fils d'el-Haçan, plus connu sous le nom d'Ibn el-Machitah, offre les mêmes qualités; il va jusqu'à la fin du règne de Radi-billah. On reconnaît le même mérite dans Abou'l-Faradj Kodamah, fils de Djafar el-Katib, écrivain élégant et original, dont le style, quoique concis, est toujours clair. On en trouve la preuve dans son histoire intitulée • Les Fleurs du printemps • (Kitab zahr errebi), ainsi que dans son Traité du Kharadj; on verra dans ces deux écrits la vérité de ce que nous avançons et la justesse de notre appréciation.

Abou'l-Kaçem Djafar, fils de Mohammed, fils d'Hamdan de Moçoul le Jurisconsulte, a composé son recueil historique qu'il intitula «L'Admirable» (Kitab el-bahir), pour réfuter le Livre du jardin (Kitab er-rouda), par el-Mobarred.

ابرهم بن ماهوية الغارسي الذي عارض به المبرد في كتابة الملقب بالكامل وكتاب ابرهيم بن موسى الواسطى الكاتب في اخبار الوزرآء الذي عارض فيع كتاب محد بن داود بن الجراح في الوزرآ وكتاب على بن الغتج اللاتب المعرون بالمطوق في اخبار عدة من وزرآء المقتدر وكتاب زهرة العيون وجلاء القلوب تاليف المصرى وكتاب التاريخ تاليف عبد الرحن بن عبد الرزاق المعرون بالجرجاني السعدى وكتاب التاريخ تاليف اجد بن يعقوب المصرى في اخبار العباسيّين وغيرها وكتاب التاريخ واخبار الخلفآء من بني العباس وغيرهم لعبد الله بن الحسين بن سعد اللاتب وكتاب التاريخ واخبار الموصل وغميرها لابي ركرة الموصلي وكتاب محمد بن ابي الازهر في التاريخ وغييره On doit aussi à Ibrahim, fils de Mahaweih le Persan, une réfutation du Kamil, d'el-Mobarred. Ibrahim, fils de Mouça, el-Waciti el-Katib, a donné une histoire des vézirs, où il attaque l'ouvrage de Mohammed, fils de Dawoud, fils d'el-Djerrah, sur le même sujet. Ali, fils d'el-Fath l'Ecrivain, surnommé el-Moutawak, a raconté l'histoire de quelquesuns des vézirs de Moktadir.

Citons encore le livre nommé « La Fleur des yeux et l'épanouissement des cœurs » (Zehret el-ouioun wè djela el-Kouloub), par el-Misri. Une chronique, par Abd er-Rahman, fils d'Abd er-Rezzak, surnommé el-Djordjani, es-Saadi. L'Histoire des Abbassides, etc. par Ahmed, fils de Yakoub l'Égyptien. Une Histoire des Abbassides et autres princes, par Abd Allah, fils d'el-Hoçein, fils de Saad l'Écrivain. L'Histoire de Moçoul et d'autres villes, par Abou Zokrah (?), de Moçoul. Un recueil d'histoire, etc. par Mohammed, fils d'Abou'l-Azhar, et son livre intitulé « Révoltes et séditions » (Ki tab el-heradj wel ahdath).

وكتابه المترجم بكتاب الهرج والاحداث ورايت سنان بن ثابت بن قرة الحراني حين انتصل ما ليس من صناعته واستنج ما ليس من طريقته قد الف كتابا جعله رسالة الى بعض اخوانه من الكتاب واستفتحه بجوامع من الكم في اخلاق التغوس واتسامها من الناطقة والغضبية والشهوانية وذكر لمعا من السياسات المدنية مما ذكر افلاطون في كتابه في السياسة المدنية العشر مقالات ولمعا ما يجب على الملوك والوزرآء شم خرج الى اخبار زعم انها صتت عنده ولم يشاهدها ووصل ذلك باخبار المعتضد بالله وذكر صحبته اياة وايامه السالفة معد ثم ترق الى خليفة خليفة في التصنيف مضادة لرسم الاخبار وجروجا عن حملة اهل التصنيف وهو وان احسن فيه

Je considère Senan, fils de Tabit, fils de Korrah el-Harrani, comme ayant entrepris une œuvre hors de sa compétence et suivi une voie qui n'était pas la sienne, quand il a composé ce livre, qu'il adresse sous forme d'épître à un de ses amis, secrétaire du Divan. Il débute par des généralités sur la nature des âmes, leur division en âme raisonnable, irascible et concupiscente; il donne une esquisse du gon. vernement, d'après les théories que Platon a émises dans sa République en dix séances; il énumère rapidement les devoirs des rois et des ministres, et passe au récit d'événements qu'il ne révoque pas en doute, bien qu'il n'en ait pas été le témoin. Il arrive ainsi à l'histoire de Motadhed-billah, nous parle de la faveur dont il jouissait et des années qu'il a passées à sa cour, puis il remonte d'un khalife à l'autre, et, par cette marche rétrograde, il s'écarte de la vraie méthode historique. Quel que soit donc le mérite de l'exécution et la véracité de l'auteur, on ne peut que le blâmer d'être sorti ولم يخرجه عن معانيه فانه عيب لانه خرج عن صناعبته

وتكلف ما ليس من مهنته ولو اقبل على علمه الذي انفرد به من علم اتليدس والمقطعات والتجسطى والمدورات ولو استنفتح أرآء سقراط وافلاطون وارسطوطاليس فخبرمن الاشيآء الغكلية والآثار العلوية والمزاجات الطبيعية والنسب والتاليغات والنتائج والمقدّمات والصنائع المركّبات (1) ومعرفة الطبيعيّات من الالهيّات وللجواهر والهيئات ومقادير الاشكال وغير ذلك من انواع الغلسغة لكان قد سلم مما تكلفه واتى يما هو اليق بصنعته ولكن العارف بقدره معوز والعالم بمواضع لللة مفقود فقد قال عبد الله بن المقفع من وضع كتابا فقد استهدى فان اجاد فقد استنشرن وان اسآء فقد استنزف قال ابوالحسن المسعودي ولم نذكرمن de sa sphère et de s'être chargé d'un travail pour lequel il n'était pas fait. Que n'est-il resté dans le domaine scientifique, où il n'avait pas de rivaux, la connaissance d'Euclide, des sections de l'Almageste (astronomie) ou des cercles! Que n'a-t-il développé les vues de Socrate, de Platon et d'Aristote sur le système des sphères, des phénomènes météorologiques, des tempéraments, des relations et des compositions, des conclusions, des prémisses et des syllogismes, la différence entre le monde physique et surnaturel, la matière, les propriétés et la mesure des figures, ou quelque autre problème philosophique! Il se serait acquitté avec honneur de cette tàche, et son œuvre aurait répondu à son talent. Mais où est l'homme qui connaît la limite de ses forces et les bornes de son aptitude? Abd Allah, fils d'el-Mokaffe, a dit avec raison: · Tout auteur poursuit un but; en l'atteignant, il s'illustre; s'il le manque, il se déshonore.

Abou'l-Haçan el-Maçoudi ajoute : Les chroniques, les annales, les recueils de biographies et de traditions mentionكتب التواريخ والاخبار والسير والاثار الا ما اشتهر مصنفوها او عرن مولفوها ولم نعرض لذكر كتب تواريخ اصحاب الحديث ومعرفة اسماء الرجال واعصارهم وطبقاتهم اذ كان ذلك كله اكثر من ان ناق على ذكره في هذا الكتاب اذ كنّا قد اتبنا على جيع تسمية اهل الاعصار من جلة الآثار ونقلة السير والاخبار وطبقات اهل العلم من عصر المحابة ثم من تلاهم من التابعين واهلكل عصر على اختلاف انواعهم وتنازعهم في ارائهم من فقهاء الامتصار وغيرهم من اهل الارآء والحل والمخاهب والجدل الى سنة اثنين وثلثين وثلثياية في كتابنا المترجم بكتاب اخبار الزمان وفي أللتاب الاوسط وقد رسمت كتابي هذا بكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر لنفاسة ما حواه وعظم خطر ما استولى عليه

nés ici appartiennent à des auteurs célèbres, ou du moins connus; nous avons passé sous silence les livres des écoles traditionnaires relatifs aux noms, à l'époque et à la classification des principaux personnages de l'islamisme, parce que ces développements excéderaient les limites de cet ouvrage. D'ailleurs, ce qui concerne le nom des docteurs qui, à diverses époques, ont transmis les traditions, recueilli les faits biographiques et historiques; les catégories de savants de chaque siècle, depuis les compagnons du Prophète et leurs successeurs (tabis), les subdivisions d'école, les divergences d'opinion qui ont surgi entre les jurisconsultes des grandes villes, les philosophes, les sectaires et les controversistes, tous ces faits en un mot, jusqu'à la date de l'aunée 332 (de l'hégire), sont consignés dans nos Annales historiques (Akhbar ez-zeman) et notre Histoire moyenne (Kitab el-awsat)

Jai donné à ce livre le titre de Prairies d'or et de mines de pierres précieuses, à cause de la haute valeur et de l'imمن طوالع تواريخ ما ضمنته كتبنا السالغة في معناه وغرر مولّغاتنا في مغزاه وجعلته تحفق الاشران من الملوك واهل الدرايات لما قده ضمنته من جهل ما قدفع الحاجة البه وتنازع النغوس الى علمه من دراية ما سلف وغبر في الزمان وجعلته منبها على اغراض ما سلف من كتبنا ومشقلا على جوامع بحسن بالعاقل الاديب معرفتها ولا يعذر في التغافل عنها ولم نترك نوعا من العلوم ولا فنا من الاخبار ولا طريقة من الاثار الا وقد اوردناة في هذا الكتباب مغصلا او ذكرناه بجلا او اشرنا البه بضروب من الاشارات او لوحنا البعد بخوى من العبارات في حرّن شيا من معناه او ازال ركنا من مبتناة او

portance des matières qu'il renserme, puisque, pour le sens et le contexte, il reproduit les parties saillantes et les passages principaux de nos œuvres précédentes.

J'en fais hommage aux rois illustres et aux savants, persuadé que je n'y ai rien omis de ce qu'il est utile de connaître et de ce qui peut satisfaire un esprit curieux d'étudier

le passé.

Ce livre est, en quelque sorte, le mémento de mes premiers écrits, le résumé des connaissances que doit posséder un homme instruit, et qu'il serait inexcusable d'ignorer; îl n'y a pas, en effet, une seule branche de la science, un renseignement quelconque, une source de traditions qui n'y soient contenus en détail ou en abrégé, ou tout au moins indiqués par de rapides allusions et par quelques observations sommaires.

Quant à celui qui oserait dénaturer le sens de ce livre, renverser une des bases sur lesquelles il repose, obscurcir la clarté du texte on jeter du doute sur un passage, par suite d'altérations ou de changements, par des extraits ou des réطمس وانحدة من معالمة او لبس شاهرة من تراجمة او غيرة او بدّلة او انتخبه او اختصره او نسبة الى غيرنا او اضافة الى سوانا فوافاه من غضب الله وسرعة نقيه وفوادح بلاياه ما يحجز عنه صبره ويحار له فكرة وجعله مثلة للعالمين وعبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين وسلبه الله ما اعطاه وحال بينه وبين ما انعم به عليه من قوة ونعمة مبدع السموات والارض من اى الملل كان والارآء انه على كل شي قدير وقد جعلت هذا التخويف في اول كتابي هذا واخره ليكون رادعا لمن ميله هوى او غلبه شقا فليراقب الله ربه وليحاذر منقلبه فالمدة يسيرة والمسافة قصيرة والى الله المصير وهذا حين نبدا

sumés; celui ensin qui se permettrait de l'attribuer à un autre auteur, qu'il soit l'objet de la colère divine et d'un prompt châtiment!

Puisse-t-il être accablé de calamités qui épuiseront sa patience et dont la pensée seule frappera son esprit de terreur! Qu'il devienne un exemple pour ceux qui savent, une leçon pour les intelligents, un signe pour ceux qui réfléchissent! Que Dieu lui retire tous les bienfaits dont il l'avait comblé! Que le créateur du ciel et de la terre lui enlève les facultés et les dons qu'il lui avait accordés, à quelque secte et à quelque opinion qu'il appartienne! Dieu est tout-puissant! Nous avons placé cette menace au début de ce livre, et nous l'avons répétée à la fin (voy. chap. dernier), pour qu'elle retienne celui qui pourrait céder à une pensée coupable ou qui succomberait à un désir criminel.

Qu'il redoute Dieu, son Seigneur, qui le voit! qu'il tremble devant l'avenir qui l'attend! car le temps est restreint, la distance est courte, et c'est vers Dieu qu'il saut retourner.

بجمل ما استودعناه هذا ألكتاب من الابسواب وما حسوى كل باب منها من انواع الاخبار ان شآء الله وصلى الله على سيدنا كد وآلة وسلم ،

## الباب الثاني

ذكر ما اشتمل عليه هذا الكتاب من الابواب

قد قدمنا فيما سلف من الكتاب ذكرنا لاغراضه فلنذكر الان جملا من كمية ابوابه على حسن مراتبها فيه واستحقاتها منه ولكى يقرب تفاولها على من يعرب ان شاء الله نشاول ذلسك

باب ٣ ذكر المبدا وشان التليقة وذراء البرية من ادم الى ابرهم عم ،

Il est temps de donner la liste des chapitres dont se compose cet ouvrage et d'indiquer le contenu de chacun de ces chapitres.

#### CHAPITRE II.

TABLE DES CHAPITRES QUE RENFERME CET OUVRAGE.

Dans ce qui précède nous avons fait connaître le but de ce livre; nous allons maintenant donner une table du nombre de ses chapitres, suivant l'ordre méthodique que nous avons adopté dans notre récit, afin de faciliter les recherches.

Cn. 111. Du commencement des choses, de la création et de la génération de tous les êtres, depuis Adam jusqu'à Abraham.

باب ١٠ ذكر قصة ابرهم عم ومن تلا عصرة من الانبياء والملوك من بني اسرايل،

باب ه ذكر ملك ارخبعم بن سليمان بن داود ومن تلا عصره من ملوك بني اسرايل وجهل من اخبار الانبيآء عليهم السلام ،

باب ، ذكر اهل الغترة عن كان بين المسيح ويحد صلى الله عليه وسلم،

باب ٧ ذكر جمل من اخبار الهند وارائها وبدء مالكها وسيرها وآدابها في عبادتها،

باب ٨ ذكر الارض والجار ومبادى الأنهار وللبال والاقالم السبعة وما تولاها من اللواكب وغير ذلك ،

باب ﴾ دَكُر جَهَلَ مِن الدَّخبار عن انتقال البحار وجهل من اخبار الانهار الكبار،

Сн. rv. Histoire d'Abraham, des prophètes et des rois d'Israël qui ont vécu après lui.

Cn. v. Règne d'Arkhoboam, fils de Salomon, fils de David; des rois d'Israël ses successeurs; aperçu de l'histoire des prophètes.

Сн. vi. Des hommes qui ont vécu dans l'intervalle (fitreh), c'est-à-dirc entre le Messie et Mohammed.

CH. VII. Généralités sur l'histoire de l'Inde, ses doctrines, l'origine de ses royaumes, les mœurs et les pratiques religieuses de ce pays.

CH. VIII. Description du continent et des mers; sources des fleuves; les montagnes, les sept climats, astres qui exercent sur eux leur influence, etc.

CH. IX. Renseignements généraux sur les migrations des mers et sur les principaux fleuves. بَابُ آ ذَكَرُ الاخبار عن الـجــر للــبـشي وما قيل في مقدارة وتشعّبه وخلجانه،

باب ١١ ذكر نتازع الناس في المدّ والجزر وجوامع مما قيل في ذلك،

باب ۱۲ ذكر البحر الروى ووصف ما قبيل في طواد وعرضة وابتدائه ونهايته،

باب ١٦٠ ذكر بحر نيطس وبحر مايطس وخليج القسط نطينية ، باب ١٦٠ ذكر بحر الباب والابواب والتزر وجرجان وجملة من الاخبار عن ترتيب جميع البحار،

باب ١٥ ذكر ملوك الصين والترك وتغرق ولد عامور واخبار الصين وملوكهم وجوامع من سيرهم وسياستهم وغيرها،

Сн. х. Renseignements sur la mer d'Abyssinie, son étendue, ses golfes et ses détroits.

CH. XI. Opinions diverses sur le flux et le reflux; résumé des systèmes proposés.

Ca. xII. La mer de Roum (Méditerranée); opinions diverses sur sa longueur, sa largeur, les lieux où elle commence et où elle finit.

Сн. хи. La mer Nitas (Pontus), la mer Mayotis et le détroit de Constantinople.

CH. XIV. Mer de Bab el-Abwab, de Khazar et de Djordjan (mer Caspienne); de la place que les mers occupent sur le globe.

CH. XV. Rois de la Chine et des Turcs; dispersion des descendants d'Amour; histoire résumée de la Chine; ses rois; généralités sur leur vie, leur système politique, et autres renseignements analogues. بآب ١٦ ذكر بحل من الاخبار عن البحار وما فيها وما حولها من التجانب والامم ومواتب الملوك وغير ذلك ،

باب ١٠ ذكر جبل القبح واخبار الامم من اللان والسرير والخرر والتواع من التوك والبرغر واخبار الباب والابواب ومن حوله م من الملوك والامم ،

باب ١٨ ذكر ملوك السريانيين،

باب 11 فكر ملوك الموصل ونينوا وهم الاثوريون م

باب ٢٠ ذكر ملوك بابل من النبط وغيرهم وهم الكلدانيون،

باب الله خكر ملوك الغوس الاول وسيرها وجوامع من اخبارها، باب ٢٢ ذكر ملوك الطوائف والاشغان وهم بين الغوس الاول

باب ۱۲ کدر مدون انطبوانی واقتمان ویم بین استوس اورد

والغانية

Cu. xvi. Rapide exposé des mers; leurs particularités; les peuples qui habitent les îles et le littoral; classification des États riverains.

CH. XVII. Le mont Caucase (el-Kabkh); renseignements sur les peuplades nommées Allan (Alains); les habitants d'es-Serir, les Khazars; les tribus turques et bulgarcs (Borghoz); description de Bab el-Abwab (Derbend); les rois et les peuples du voisinage.

CH. XVIII. Rois syriens,

Сн. xix. Rois de Moçoul et de Ninive, nommés aussi rois assyriens.

CH. XX. Rois de Babel, nabatéens on d'autre origine, nommés aussi chaldéens.

Сн. xxi. Rois perses de la première époque; résumé de leur règne et de leur histoire.

CH. XXII. Rois des Satrapies et Achgans qui ont vécu entre la première et la seconde époque.

بأب ٢٣ ذكر انساب فارس وما قالد الناس في ذلك م

باب ٢٤ ذكر ملوك الساسانية وهم الغرس الثانية وسيرهم وجوامع من اخبارهم،

باب ٢٥ فكر ملوك اليونانيين واخبارهم وما قال الناس في بدء انسابهم ،

باب ٢٦ ذكر جوامع من اخبار جرت الاسكندر بارض الهند،

باب ۲۷ ذكر ملوك اليونانيين بعد الاسكندر،

باب ٢٨ ذكر الروم وما قال الناس في بدء انسابهم وعدد ملوكهم وتاريخ سنيهم وجوامع من سيرهم ،

باب ٢٩ ذكر ملوك الروم المتنصّرة وهم ملوك قسطنطينية ولمع عما كان في اعصارهم،

CH. XXIII. Généalogie des Perses; opinions dissérentes des historiens à cet égard

Cu. xxiv. Rois sassanides ou de la seconde époque; leur règne et leur histoire,

Сн. xxv. Histoire des rois grees; opinions diverses sur leur généalogie.

Cu. xxvi. Histoire abrégée de l'expédition d'Alexandre

CH. XXVII. Rois grecs qui ont régné après Alexandre.

CH. XXVIII. Peuples de Roum; opinions historiques sur leur généalogie; le nombre de leurs rois, leur chronologie et leur règne.

CH. XXIX. Rois chrétiens de Roum, c'est-à-dire rois de Constantinople, résumé des principaux événements de leur temps. بآب 🗝 ذكر ملوك الروم بعد ظهور الاسلام الى ارمنسوس وهو الملك في سنة اثنين وثلثين وثلثائة،

بآب الله ذكر مصر واخبارها ونيلها وعجائبها واخبار ملوكهاء بَابِ ٣٣ فَكُر اخبار الاسكندرية وبنائها وملوكها وعجائبها وما لحق بهذا البابء

بآب ٣٣ ذكر السودان وانسابهم واختلان اجناسهم وانواعهم وتباينهم في ديارهم واخبار ملوكهم،

بأب ٣١ ذكر الصقالبة ومساكنهم واخبار ملوكهم وتغرق

بآب ٣٥٠ ذكر الافرنجة والجلالقة وملوكها وجوامع من اخبارها وحروبها مع اهل الانداس ،

بأب ٣٦ ذكر النوكبرد وملوكها والاخبار عن مساكنها ،

CII. XXX. Rois de Roum (Byzantins) depuis l'apparition de l'islamisme jusqu'à Romanus, qui règne aujourd'hui (332 de l'hégire).

CH. XXXI. Renseignements sur l'Égypte, le Nil, les cu-

riosités et les rois de ce pays.

CH. XXXII. Histoire d'Alexandrie, sa fondation, ses rois, ses curiosités et autres détails analogues.

CH. XXXIII. Les nègres, leur origine, leur variété de races et d'espèces; la position respective de leurs contrées; histoire de leurs rois. 11.1000 (1.10 ) 1.10 (1.10 ) 1.10 (1.10 ) 1.10 (1.10 ) 1.10 (1.10 ) 1.10 (1.10 )

CH. XXXIV. Les Slaves, leurs établissements, leurs rois, leurs migrations. (4) 排泄 推開

CH. XXXV. Les Francs et les Galiciens; leurs rois; résumé de leur histoire et de leurs guerres avec les habitants de l'Espagne (Mores).

CH. XXXVI. Les Longobards (Noukobard), leurs rois, le AND THE PARTY OF

pays qu'ils habitent.

باب ٣٧ ذكر عاد وملوكها ولمع من اخبارها وما قسيل في طول المجارها ،

باب ٣٨ ذكر تمود وملوكها وصالح نبيها عدّم ولمع من اخبارها ،

باب ٣٩ ذكر المكة واخبارها وبناء البيت ومن تداولها من جرهم وغيرهم وما لحق بهذا الباب،

باب ١٠٠ ذكر جوامع من الاخبار في وصف الارض والبلدان وحنين النغوس الى الاوطان ،

باب الله فكر تنازع الناس في المعنى الذي من اجله سمى المين عنا والعراق والشام والحباز،

باب ١٤٢ ذكر اليمن وانسابها وما قال الناس في ذلك ،

En. xxxyıı. Les Adites et leurs rois; abrégé de leur histoire; opinions sur la durée de leur existence.

CH. XXXVIII. Les Thamoudites et leurs rois; leur prophète Salib; résumé de leur histoire.

CH. XXXIX. La Mecque et son histoire; fondation de la Maison sainte (Kaabah); domination successive des Djorhomites et autres tribus, avec plusieurs faits qui se rapportent à ce chapitre.

CH. XL. Renseignements généraux sur la description de la terre et des différentes contrées; de l'amour de l'homme pour son pays natal.

CH. XLI. Opinions diverses sur le motif pour lequel le Yemen, l'Irak, la Syrie (Cham) et le Hedjaz ont été ainsi nommés.

Сн. хип. Le Yemen; généalogie de ses habitants; opinions diverses sur ce sujet.

باب ١٦٠ ذكر اليمن وملوكها من التبابعة وغيرها وسيرها ومقدار سنيها،

باب ١٦٠ ذكر البوادي من العرب وغيرها من الأمم وعلة سكناها البادية وأكراد الجبال وانسابهم وجهل من اخبارهم وغير ذلك مما اتصل بهذا المعنى ء

باب الله فكر ديانات العرب وارائها في الجاهلية وتفرقها في البلاد وأخبار المحاب الغيل وامر الاحابيس وغيرهم وعبد المطلب وغير ذلك مما لحق بهذا الباب،

CH. XLIII. Rois du Yemen, nommés Tobba, et autres rois de ce pays; leur vie et la durée de leur règne.

Сн. xLIV. Rois de Hirah, d'origine yemenite ou autre; histoire de ce pays.

Ca. xxv. Renseignements historiques sur les rois de Syrie d'origine yemenite, les Gassanides, etc.

CH. XLVI. Tribus nomades chez les Arabes et autres peuples; pourquoi elles vivent de préférence dans le désert, comme les Kurdes dans les montagnes; origine de ces derniers, résumé de leur histoire et autres renseignements analogues.

CH. XLVII. Croyances et opinions des Arabes dans les âges d'ignorance (Djahelieh); leurs migrations; histoire des compagnons de l'Éléphant; invasion des Abyssins et d'autres peuples; Abd el-Mottaleb, et autres renseignements analogues.

باب الم خكر ما ذهبت اليه العرب في النغوس والهام والصغر واخبارها في ذلك ،

باب آء ذكر اتاويل العرب في الغيلان والتغوّل وما تالد غيرهم من الناس في ذلك وغير ذلك عما لحق بهذا الباب واتصل بدء ما الناس في الهواتف ولجان من العرب وغيرهم عن اثبت ذلك ونفاه ،

باب اه ذكر ما ذهبت اليم العرب من القيافة والرجر والعيافة والسانح والبارح وغير ذلك ،

باب ٥٢ ذكر اللهانة وصغاتها وما قالد الناس في ذلك من اخبارها وحدد الناطقة من غيرها من النفوس وما قيل فيها يراد النائم وما اتصل بهذا الباب ،

CH. XLVIII. Opinion des Arabes sur l'âme, qu'ils croyaient ressembler au hibou et au chat-huant, avec quelques renseignements sur le même sujet.

CH. XLIX. Récits des Arabes sur les ghouls (ogres) et leur transformation, comparés aux récits analogues d'autres peuples, ainsi que divers détails qui se rapportent au même sujet.

CH. L. Récits que font les Arabes et d'autres peuples sur les oracles et les génies, soit pour en affirmer l'existence, soit pour la nier.

CH. LL. Opinions des Arabes sur la science de la physionomic, les augures, les pronostics fondés sur le vol des oiseaux de droite à gauche et de gauche à droite, etc.

CH. LII. L'art divinatoire; en quoi il consiste; opinions émises à cet égard; distinction entre l'âme raisonnable et les autres âmes; détails relatifs aux songes et à d'autres sujets analogues.

باب سه ذكر جمل من اخبار الكهان وسيل العرم بارض سبا ومارب وتغرق الازد في البلدان وسكناهم البلاد ،

باب عام ذكر سنى العرب والنجم وشهورها وما اتفق منها وما اختلف،

باب هه ذكر شهور القبط والسربانيين والخلاف في اسمائها وجمل من التاريخ وغير ذلك مما يتصل بهذا المعنى،

باب ٥٦ ذكر شهور السريانيين ووصف موافقتها لشهور السروم وعدد ايام السنة ومعرفة الانوآء،

> باب ٥٠ ذكر شهور الغرس وما اتصل بذلك، باب ٥٠ ذكر ايام الغرس وما اتصل بذلك،

باب وه ذكر سنى العرب وشهورها وتسمية ايامها ولياليها ،

CII. LIII. Renseignements généraux sur les devins et sur la rupture de la digue d'Aram dans le pays de Saba et de Mareb. Dispersion des Azdites et leur établissement dans diverses contrées.

CH. LIV. Les années et les mois chez les Arabes et les peuples étrangers; analogies et différences qu'on y remarque.

Сн. Lv. Mois des Coptes et des Syriens; différences de leurs dénominations; résumé de leur chronologie et autres renseignements analogues.

CH. LVI. Mois des Syriens; leur concordance avec les mois grecs; nombre des jours de l'année; définition des Anwa.

CH. LVII. Mois des Persans, et autres détails sur ce sujet. CH. LVIII. Jours des Persans, et autres détails sur ce sujet. CH. LIX. Années et mois des Arabes; noms qu'ils donnent aux jours et aux nuits. باب ١٠ ذكر قول العرب في ليالي الشهور القرية وغيرها مما اتصل بهذا المعنى،

باب اله ذكر القول في تاثير النيرين في هذا العالم وجمل مما قيل في ذلك وما اتصل بهذا الباب،

باب ٩٢ فكر ارباع العالم والطبائع والاهوية وما خصّ به كل جرء منه من الشرق والغرب والتيمن والحدى وغير ذلك من سلطان الكواكب ع

باب الله خكر البيوت المعظمة والهياكل المشرفة وبيوت النيران والاصنام وعبادات الهند وذكر اللواكب وغير ذلك من عجائب العالم،

باب ١٦٠ ذكر البيوت المعظمة عنده اليونانيين ووصفها ،

CH. LX. Traditions des Arabes sur les nuits des mois lunaires, et autres renseignements qui se rattachent au même sujet.

CH. LXI. Influence du soleil et de la lune sur ce monde; résumé des opinions émises à cet égard, et autres détails analogues.

CH. LXII. Des quarts du monde, des éléments et des vents; connaissance des propriétés de chaque partie du monde, l'est, l'ouest, le sud et le nord, par suite de l'influence des astres.

CH. LXIII. Édifices consacrés, monuments religieux, temples voués au culte du soleil, de la lune et des idoles; religion particulière des Indiens; les astres et autre merveilles du monde.

Cu. Lxiv. Édifices consacrés chez les Grecs, et leur description. باب ١٥٠ ذكر البيوت المعظمة عند اوائل الروم ووصغها ، باب ١٩٠ ذكر البيوت المعظمة عند الصقالبة ووصغها ، اب ٢٠٠ ذكر بيوت معظمة وهياكل مشرفة المصابية من الحرانيين وغيرها وما فيها من الحجائب والاخبار عنها ،

باب ١٧٠ ذكر الاخبار عن بيوت النيران وكيفية بنائها واخسار الجبوس فيها وما لحق ببنائها،

باب 44 ذكر جامع تاريخ العالم من بدءه الى مولد نبيّنا محد صلّعم وما لحق بهذا الباب ،

باب الله مع في ما لحق النبي صلّعم ونسبه وغير ذلك مما لحق بهذا الباب،

باب ١٧ ذكر مبعثه عم وما كان في ذلك الى مجرته،

CH. LXV. Édifices consacrés chez les anciens Romains, et leur description.

Ch. LXVI. Édifices consacrés chez les Slaves, et leur description.

CH. LXVII. Édifices consacrés, monuments religieux chez les Sabéens de Harran et d'autres villes; curiosités qu'ils renferment; renseignements à cet égard.

CH. LXVIII. Renseignements sur les temples du feu; leur description; tradition des Mages à cet égard, et autres détails de même nature.

CH. LXIX. Résumé de chronologie universelle, depuis le commencement du monde jusqu'à la naissance de notre prophète Mohammed, et autres détails analogues.

CH. LXX. Naissance du Prophète; sa généalogie, et tout ce qui se rapporte à ce chapitre.

CH. LXXI. Mission du Prophète; son histoire jusqu'i sa fuite (hégire).

باب ٧٢ ذكر هجرته وجوامع مما كان في ايامه الى وناته ، باب ٧٣ ذكر الاخبار عن امور واحوال كانت من مولده الى وفاته عليه السلام ،

باب ٧٠ ذكر ما بدا به عم من الكلام عما لمر يحفظ قبله من الدام ،

باب ٧٥ ذكر خلافة ابي بكر الصديق ونسبه ولمع من اخبارة

باب ٧٦ ذكرخلافة عربن الخطاب ونسبة ولع من اخبارة وسيره، باب ٧٦ ذكر خلافة عثمان بن عفان ونسبة ولع من اخباره

باب ٧٨ ذكر خلافة على بن إلى طالب ونسبه ولمع من اخبارة ونسب اخوته واخواته،

CH. LXXII. Fuite du Prophète, résumé des principaux faits historiques jusqu'à sa mort.

CH. LXXIII. Récit abrégé de tous les événements et faits historiques survenus entre la naissance et la mort de notre saint Prophète.

CH. LXXIV. Des locutions nouvelles introduites par le Prophète, et inconnues avant cette époque.

CH. LXXV. Khalifat d'Abou Bekr, le véridique (essiddik); sa généalogie; abrégé de sa vie et de son histoire.

Cu. LXXVI. Khalifat d'Omar, fils de Khattab; sa généalogie; abrégé de sa vie et de son histoire.

Си. Lxxvn. Khalifat d'Otman, fils d'Affan; sa généalogie; abrégé de sa vie et de son histoire.

CH. LXXVIII. Khalifat d'Ali, fils d'Abou Taleb; sa généalogie; abrégé de sa vie et de son histoire; généalogie de ses frères et sœurs. بأب ١٧٠ ذكر الاخبارعن يوم الممل وبدءه وما كان فيه من الدرب وغير ذلك،

باب ٨٠ وَكُرْ جَوامِع ما كان بين اهدل العراق والشامر بصفين م

باب ٨١ ذكر للحكين وبدء التحكيم،

باب Ar فكر حروبة رضى الله عنه مع اهل النهروان وهم الشراة وما لحق بهذا الباب،

بآب ٨٣ ذكر مقتل على بين ابي طالب رضة م

باب ٨٤ ذكر لمع من كلامة وزهدة وما لحق بهذا المعنى من اخبارة ،

باب مم ذكر خلافة السن بن على رضي الله عنها واح من

Cu. LXXIX. Récit de la journée du Chameau; ses causes; combats livrés pendant cette journée, et autres détails analogues.

CH, LXXX. Résumé de ce qui s'est passé à Siffin entre les habitants de l'Irak et de la Syrie.

CH. LXXXI. Les deux arbitres; causes qui ont amené l'arbitrage.

Ch. LXXXII. Guerre d'Ali avec les habitants de Nehrewan, surnommés Chorat (hérétiques), et autres faits qui s'y rapportent.

CH. LXXXIII. Meurtre d'Ali, fils d'Abou Taleb.

Cu. LXXXIV. Paroles mémorables d'Ali; sa piété et autres anecdotes sur le même sujet

CH. LXXXV. Khalifat d'el-Haçan, fils d'Ali; résumé de son

باب ٨٩ ذكر جهل من اخلاق معاوية وسياساته وطراثف من عيون اخباره،

باب ٨٠ ذكر أيام معوية بن أبي سغيان ولمع من أخبارة ، باب ٨٨ ذكر العمابة ومدحهم وعلى بن أبي طالب والعباس وفضلهم رجة الله عليهم،

باب ٨٩ ذكر ايام يريد بن معوية بن ابي سغيان لعنه الله، باب ٩٠ ذكر مقتل للسين بن على بن ابي طالب ومن قتل من اهل بيته وشيعته،

باب اله ذكر اسماء ولد على بن ابي طالب رضع،

باب 47 ذكر لمع من اخبار يزيد وسيره ونوادر بعض انعالد وما كان مند في الحرة وغيرها ،

باب ١٣٠ ذكر ايام معوية بن يريد ومروان بن للكم والمعتار بن

CH. LXXXVI. Portrait de Moawiah; sa politique; particularités intéressantes tirées de son histoire.

CH. LXXXVII. Règne de Moawiah, fils d'Abou Sofian; histoire abrégée de ce prince.

CH. LXXXVIII. Les compagnons du Prophète et leur panégyrique; Ali, fils d'Abou Taleb; el-Abbas; leurs vertus, etc.

Сн. LXXXIX. Règne de Yezid, fils de Moawiah, fils d'Abou Sofian (que Dieu le maudisse!).

GH. xc. Meurtre d'el-Hoçein, fils d'Ali, fils d'Abon Talch, avec plusieurs de ses parents et de ses partisans.

Сн. ксл. Nomenclature des enfants d'Ali, fils d'Abou Taleb.

CH. XCII. Résumé de l'histoire et de la vie de Yezid; quelques-unes de ses actions remarquables, sa conduite à Horrah, etc.

CH. XCIII. Règne de Moawiah, fils de Yezid; Merwan, fils

ابى عبيد وعبد الله بن الزبير ولمع من اخبارهم وسيرهم وبعض ما كان في ايامهم ،

باب ٩٤ ذكر ايام عبد الملك بن مروان ولمع من اخباره وسيره ودكر الجاج بن يوسف وانعاله ونوادر من اخباره،

باب 40 ذكر جهل من اخبار الجاج وخطبه وما كان منه في بعض

باب 44 ذكر ايام الوليد بن عبد الملك ولمع من اخباره وسيره ، الب 47 ذكر سليمان بن عبد الملك ولمع من اخبار وسيرة ، الب 40 ذكر خلافة عربن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ولمع من اخبارة وسيرة وزهدة ،

ماب · 41 فكر ايام يزيد بن عبد الملك ولمع من أخباره وسيره ،

d'el-Hukm; Mokhtar, fils d'Abou Obeïd; Abd Allah, fils de Zobeir; quelques détails sur leur histoire et leur vie; principaux événements de cette époque.

CH. xciv. Règne d'Abd el-Melik, fils de Merwan; récit abrégé de son histoire et de sa vie; el-Hadjadj, fils de Yousonf; particularités curieuses ayant trait à sa vie et à son histoire.

Cn. xcv. Résumé historique de la vie d'el-Hadjadj; ses discours, ses actions remarquables.

CH. XCVI. Règne d'el-Welid, fils d'Abd el-Melik; résumé de son histoire et de sa vie.

CH, XCVII. Règne de Soleiman, fils d'Abd el-Melik; résumé de son histoire et de sa vie.

Сн. хоvи. Khalifat d'Omar, fils d'Abd el-Aziz, fils de Merwan, fils d'el-Hukm; détails sur son histoire, sa vie et sa piété.

CH. XOIX. Règne de Yezid, sils d'Abd el-Melik; résumé de son histoire et de sa vie. باب ١٠٠ ذكر ايام هشام بن عبد الملك ولمع من اخباره وسيره ، اباب ١٠٠ ذكر ايام الوليد بن يريد بن عبد الملك ولمع من اخبارة وسيرة ،

باب ١٠٦ ذكر ايام يريد بن الوليد بن عبد الملك وابرهم اخيد ولع عا كان في ايامهما ،

باب ١٠٣٠ ذكر العصبية بين الهانية والغزارية وما ولد ذلك على بني امية من الغتنة،

باب ١٠١٠ ذكر ايام مروان بن عد بن مروان بن الحكم ، باب ١٠٠ ذكر مقدار المدة من الزمان وما ملكت بنو امية من الاعوام ،

باب ١٠٦ ذكر الدولة الغرآء العباسية ولمع اخبار مروان ومقتله وجوامع من اخبارة وسيرة ،

Сн. с. Règne de Hicham, fils d'Abd el-Melik, résumé de son histoire et de sa vie.

Сн. ст. Règne de Welid, fils de Yezid, fils d'Abd el-Melik, résumé de son histoire et de sa vie.

Cu. cu. Règne de Yezid, fils d'el-Welid, fils d'Abd el-Melik, et de son frère Ibrahim; principaux événements de leurs règnes.

CH. CIII. Esprit de parti qui se déclare parmi les tribus du Yemen et de Nizar; révolte contre les Ommiades qui en est le résultat.

Cri. crv. Règne de Merwan, fils de Mohammed, fils de Merwan, fils d'el-Hukm.

Сн. сvi. De la noble dynastie des Abbassides; quelques détails sur Merwan; sa mort violente; résuiné de son histoire et de son règne. باب ١٠٠ ذكر خلافة السفاح وجمل من اخبارة وسيره ولمع مما كان في ايامه،

باب ١١٨ ذكر خلافة الى جعفر المنصور وجمل من اخبارة وسيرة ولم عما كان في ايامه،

باب ١٠٠٠ ذكر خلافة المهدى وجمل من اخبارة وسيرة ولع ها

باب ال ذكر خلافة الهادى وجمل من اخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامه ،

باب الله عكر خلافة الرشيدة وجمل من اخباره وسيره ولمع مما كان في ايامه ،

بَابِ ١١٠ وَكُرُ الْبُرَامُكُمُ وَاخْبَارُهُمْ وَمَا كَانَ مَنْهُمْ فَي ايامَهُم ، بَابِ ١١٠ وَكُرُ خَلَافَة الامين وجهل من اخبارة وسيرة ولع مما كان في ايامة م المالية والمعارد والمع

Cu. cvu. Khalifat d'es-Saffah; résumé de son histoire, de sa vie et des événements de cette époque.

Ca. cyur. Khalifat d'Abou Djafar el-Mansour; résumé de son histoire, de sa vic et des événements de cette époque.

Си. cix. Khalifat d'el-Mehdi; résumé de son histoire, de sa vie et des événements de cette époque.

Cu. cx. Khalifat d'el-Hadi; résumé de son histoire, de sa vie et des événements de cette époque.

CH. CXI. Khalifat d'er-Rechid; résumé de son histoire, de sa vie et des événements de cette époque

CH. CXII. Histoire des Barmékides; rôle qu'ils ont joué à cette époque.

CH. CXIII. Khalifat d'el-Amin; résumé de son histoire, de sa vie; abrégé des principaux événements de cette époque. بآب ١١٤ ذكر خلافة المامون وجمل من اخبارة وسيره ولمع مما کان فی ایامد،

بآب ١١٥ ذكر خلافة المعتصم وجمل من اخبارة وسيرة ولمع مما کان فی ایامد ،

باب ١١٦ ذكر خلافة الوائق وجمل من اخباره وسيره ولمع مما كان في ايامد،

بآب ١١٧ ذكر خلافة المتوكل وجهل من اخباره وسيره ولمع مما کان في ايامد،

بأب ١١٨ ذكر خلافة المنتصروجمل من اخباره وسيرة ولمع عما کان في أيامد ،

بأب ١١٩ ذكر خلافة المستعين وجمل من اخباره وسيره ولع ما کان في ايامد ،

CH. CXIV. Khalifat d'el-Mamoun; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

Cn. cxv. Khalifat d'el-Motacem; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette

époque.

CH. CXVI. Khalifat d'el-Watiq; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

CH. OXVII. Khalifat d'el-Motewakkil; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

Сн. схупт. Khalifat d'el-Mountasir, résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

CH. CXIX. Khalifat d'el-Mostain; résumé de son histoire, de sa vie; abrégé des principaux événements de cette époque بآب ١٣٠ ذكر خلافة المعتر وجمل من اخباره وسيره ولمع مما كان في ايامه ،

باب الله ذكر خلافة المهتدى وجمال من اخبارة وسيره ولمع عما كان في ايامه ،

باب ۱۲۲ ذكر خلافة المعتمد وجمل من اخباره وسيره ولمع مما كان في ايامه ،

بات ١٢٦٠ ذكر خلافة المعتضد وجهل من اخباره وسيرة ولمع مما كان في ايامة ،

باب ١٢٤ ذكر خلافة المكتفى وجدل من اخباره وسيره ولمع عما كان في ايامه ،

باب ١٢٥ ذكر خلافة المقتدر وجهل من اخباره وسيره ولمع عما كان في ايامه ،

CH. CXX. Khalifat d'el-Motazz; résumé de son histoire, de sa vie; abrégé des principaux événements de cette époque.

The word of the part of the pa

CH. CXXI. Khalifat d'el-Mohtadi, résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

CH. CXXII. Khalifat d'el-Motamid, résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

Сн. сххии. Khalifat d'el-Môtaded; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

CH. CXXIV. Khalifat d'el-Moktafi; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

CH. CXXV. Khalifat d'el-Moktadir; résumé de son histoire, de sa vie et des principaux événements de cette époque.

بنب ١٢٦ ذكر خلافة القاهر وجهل من اخبارة وسيره ولمع ثماً كان في ايامه ،

باب ١٢٧ ذكر خلافة الراضى وجمل من اخبارة وسيرة ولمع مما كان في ايامه ،

باب ١٢٨ ذكر خلافة المتنقى وجمهل من اخبارة وسيرة ولمع مماً كان في ايامه،

باب 174 ذكر خلافة المستكفي وجمل من اخبارة وسيرة ولمع مما كان في ايامه،

باب ١٣٠٠ ذكر خلافة المطيع وجهار من الخبارة وسيرة ولمع مما كان في أيامه ،

باب ١٣١ ذكر جامع التاريخ الثاني من الجرة الى هذا الوقت

CH. CXXVI. Khalifat d'el-Kaher; résumé de son histoire de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

Cu. cxxvii. Khalifat d'er-Radi; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

CH. CXXVIII. Khakfat d'el-Mottaki; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

CH. CXXIX. Khalifat d'el-Mostakfi; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

Сн. сххх. Khalifat d'el-Mouti; résumé de son histoire, de sa vie, et récit abrégé des principaux événements de cette époque.

Cu. cxxxi. Second résumé chronologique depuis l'hégire jusqu'à la présente époque, c'est à dire le mois de djomada وهو جادى الاولى سنة ست وثلثين وثلثماية الذى نيد انتهينا من الغراغ من هذا الكتاب ،

باب ١٣٢١ ذكر من ع بالناس من اول الاسلام الى سنة خسس وثلثين وثلثاية،

قال المسعودى فهذا جوامع ما حوى هذا الكتاب من الابواب على انه قد ياتى في كل باب مما ذكرنا من انواع العلوم وفنون الاثار والاخبار ما لم يات عليه تراجج الابواب وهي مرتبة على حسب ما قدمنا من ابوابه على تفصيل منا لتاريخ الخلفاء ومقدار اعارهم بابواب نفردها عن سيرهم واخبارهم ثم نعقب بعد ذلك بالغرر من اخبارهم والعيون من سيرهم والجوامع ما كان في اعصارهم واخبار وزرائهم وما جرى من انواع العلوم في مجالسهم ملوحين على ما premier, l'an trois cent trente.six. C'est à cette date que nous avons terminé ce livre.

Ch. CXXXII. Nomenclature des chefs du Pèlerinage, depuis l'origine de l'islamisme jusqu'à l'année trois cent trentecinq.

L'auteur ajoute : Tel est le sommaire des chapitres contenus dans ce livre; mais on trouvera, en outre, dans chacun de ces chapitres, différents faits relatifs aux sciences, à la tradition et à l'histoire, qui ne sont pas énoncés dans le titre. Fidèle à la classification qui précède, nous consacrons à la chronique des khalifes et à la durée de leur vie un paragraphe distinct de leur biographie et de leur histoire. Nous passons ensuite en revue les faits principaux de leur règne, les traits remarquables de leur vie; nous résumons enfin les événements importants de l'époque, l'histoire de leurs vézirs, et les sciences qui étaient l'objet de leurs réunions académiques. Nous faisons aussi de fréquentes allusions aux sujets analogues que nous avons développés dans سلف من تصنيفنا وتقدم من تاليفنا في هذه المعاني والغنون وعدّة ما يشتمل هذا ألكتاب من الابواب ماية باب واثنان وثلثون باب اولها ذكر جوامع اغراض هذا ألكتاب والشافي ذكر ما اشتماع عليه هذا ألكتاب من الابواب واخرها ذكر من ج بالناس من اول الاسلام الى سنة جسس وثاشين وثلثين

# الباب الثالث

### ذكر المبدآء وشان للخليقة وذرا البرية

قال المسعودي اتَّفق اهل الملة جميعاً من اهل الاسلام أن الله عزّ وجلّ خلق الاشيآء على غير مثال وابتدعها من غير أصل ثم

ceux de nos ouvrages précédents qui se rapportent aux mêmes matières.

Le nombre total des chapitres que renferme ce livre est decent trente-deux. Le premier a pour titre, « Généralités sur le but de ce livre; » le second est intitulé, « Table des chapitres que renferme cet ouvrage, » et le dernier : « Nomenclature des chefs qui ont conduit les pèlerins à la Mecque, depuis l'origine de l'islamisme jusqu'à l'année trois cent trente-cinq. »

#### CHAPITRE III.

resident substance in a

the first policy and the first state of

DU COMMENCEMENT DES CHOSES; DE LA CRÉATION ET DE LA GÉNÉRATION DES ÊTRES.

Tortes les sectes musulmanes s'accordent à dire que Dieu, le tout-puissant, créa l'univers sans modèle et le tira du néant. D'après une tradition qui remonte à Ibn Abbas et

روى عن ابن عباس وغيرة ان اوّل ما خلق الله عزّ وجلّ المآء فكان عرشه على المآء فالما اراد ان يخلق الخلق اخرج من المآء دخابا فارتفع فوق المآء فسما السمآء ثم ايبس المآء نجعله ارضا واحدة ثم فتقها نجعلها سبع ارضين في يومين في الاحد والاثنين وخلق الله الارض على الحـوت والحـوت هو الـــذي ذكــره الله في كتابد في القران أن والقلم وما يسطرون والحوت والمآء على الصغآء والصفا على ظهر ملك والملك على صخرة والـحضـرة على الــريج وفي العضرة التي ذكرها الله تعالى في القران قول لـ قمان الابند يا بني انها أن تك مثقال حية من خردل فتكن في مخرة أو في السموات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير فاضطرب الحوت فترارلت الارض فارسي عليها للبال فقرت وذلك قواد تعالى والتي à d'autres docteurs, la première chose créée par Dieu fut l'eau, et le trône divin était porté par cet élément. Lorsque Dieu voulut entreprendre l'œuvre de la création, il fit sortir de l'eau une vapeur qui s'éleva au-dessus d'elle et forma le ciel; puis il dessécha la masse liquide et la transforma en une terre qu'il partagea ensuite en sept. Cette œuvre fut terminée en deux jours, le dimanche et le lundi. Dieu, en créant la terre, la plaça sur un poisson, ainsi qu'il le dit dans son Koran (LXVIII, 1): Par la plume et ce qu'ils écri vent, par le poisson, etc. Il mit le poisson et l'eau sur des blocs de pierre, ces blocs sur le dos d'un ange, l'ange sur un rocher, et le rocher sur le vent. Il est fait mention de ce rocher dans le Koran, lorsque Lokman dit à son fils : · O mon enfant, le moindre grain de sénevé, fût-il sur le rocher, au ciel ou dans la terre, sera produit au grand jour par Dieu, car Dieu pénètre et sait toutes choses. » (xxx, 15.)

Les mouvements du poisson donnant à la terre de violentes secousses. Dieu y fixa les montagnes et elle devint stable, في الارض رواسي ان تعيد بكم وخلق الجبال فيها وخلق اقوات الهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين يوم الثلثاء ويوم الاربعا وذلك قوله تعالى أثنتكم لتكغرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السمآء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعًا او كرهًا قالنا اتينا طائعين فكان ذلك الدخان من نفس المآء حين تنقس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبعة في يومين في يوم الخميس والجمعة وانعا سمى المحمدة لدنه جمع فيه خلق السموات والارض ثم قال تعالى واوحى في كل سماء المرها خلق السموات والارض ثم قال تعالى واوحى في كل سماء المرها

ainsi qu'il est dit dans le Koran (xvi, 15): « Il a jeté de solides montagnes sur la terre, pour qu'elle ne vous entraîne pas dans ses secousses. . Les montagnes, la nourriture des habitants de la terre, les arbres et tout ce qui était nécessaire, furent créés en deux jours, le mardi et le mercredi; aussi on lit dans le Koran (xxx, 8-10) : Dis-leur : Pourriez-vous méconnaître celui qui a créé la terre en deux jours, et oseriez-vous lui donner des égaux, à lui, le maître de l'univers? Il a placé de solides montagnes sur la terre, il l'a bénie, et il a pourvu à la subsistance de ceux qui l'implorent, et cet ouvrage a été terminé en quatre jours. » Puis Dieu remonta vers le ciel, qui n'était qu'une vapeur, et il lui dit ainsi qu'à la terre : « Venez de gré ou de force. » Tous deux répondirent : Nous venons avec obéissance. De cette vapeur provenant des exhalaisons de l'eau, Dieu fit un seul ciel, qu'il divisa en sept autres cieux, en l'espace de deux jours, le jeudi et le vendredi. Ce dernier n'a été nommé Djouma, ou réunion) que parce que la création des cieux fut réunie à celle de la terre pendant ce jour. Dieu dit ensuite (Koran, xxx,

يقول خلق الله في كل سمآء خلقها من الملائكة والبحار وجبال المبرد وان سمآء الدنيا من زمردة خضراء والسمآء الثانية من قضة بيضاء والسمآء الثالثة من ياقوتة جرآء والسمآء الرابعة من درّة بيضآء والسمآء الثالثة من ياقوتة حرآء والسمآء الرابعة من درّة بيضآء والسمآء السادسة من ياقوتة صغراء والسمآء السابعة من نور قد طبقها بملائكة قيام على رجل واحدة تعظيما لله لقربهم منع قد خرقت ارجلهم الارض السابعة واستقرت اقدامهم على مسيرة خسماية عام تحت الدرض السابعة وروسهم تحت العرض من غير ان تبلغ العرض وهم يقولون لا الد الا الله ذو العرض الجبيد فهم على دند خلقوا الى ان تقوم الساعة وتحت العرض بحر يغيرل منه ارزاق الحيوان يوحى الله اليه فيطر ما يشآء من سمآء يغيرل منه ارزاق الحيوان يوحى الله اليه فيطر ما يشآء من سمآء

11), Et il révéla à chaque ciel ce qui le concernait; ce qui signifie qu'il créa dans chaque ciel les anges, les mers et les montagnes de glace qu'il renferme.

Le ciel placé au-dessus de la terre est en émeraude verte; le second ciel est en argent; le troisième en rubis rouge; le quatrième en perle; le cinquième en or pur; le sixième en topaze; le septième est une masse de seu et est couvert d'anges qui, debout sur un seul pied, chantent les louanges de Dieu parce qu'ils sont près de lui. Leurs jambes traversent la septième terre, et la plante de leur pied repose au dessous de cette terre, à une profondeur qu'il faudraît cinq cents ans pour atteindre, tandis que leurs têtes se trouvent sous le trône, sans pourtant le toucher. Ils disent : « Il n'y a de dieu que Dieu, le maître du trône glorieux l » (Koran, LXXXV, 15.) Placés là depuis leur création, ils y resteront jusqu'à l'heure du jugement. Sous le trône est une mer, d'où descend la subsistance de tous les êtres vivants. Obéissant à la volonté divine, elle transmet d'un ciel à l'autre la

quantité de pluie fixée par Dieu, jusqu'à l'endroit nommé el-Abram. Dieu commande ensuite au vent, et il porte l'eau aux nuages, qui la tamisent comme un crible. Sous le ciel qui recouvre la terre est une mer toute remplie d'animaux qui ressemblent à ceux qui vivent dans les mers de notre globe, et ils y sont retenus par la puissance divine.

Après avoir terminé la création de la terre, Dieu la peupla de génies (Djins) avant d'y placer Adam; « il les créa du feu le plus pur » (Koran, Lv, 14), et parmi eux se trouvait lblis (le diable). Dieu leur défendit de verser le sang des animaux et de se révolter les uns contre les autres; mais ils répandirent le sang et se combattirent mutuellement. Lorsqu'Iblis vit que les génies ne s'abstenaient d'aucune mauvaise action, il pria Dieu de l'élever au ciel, où il unit ses ferventes adorations à celles des anges. Dieu envoya contre les génies, qui sont de la race d'Iblis, une troupe d'anges qui les repoussèrent jusque dans les îles des différentes mers, après avoir exterminé ceux dont Dieu ordonna la mort. Iblis, qui avait été institué par Dieu comme gardien على سمآء الدنيا خارتا فوتع في صدره الكبر ثم شآء الله عرّ وجلّ ان يخلق ادم فقال للملائكة الى جاعل في الارض خليفة فقالوا ربّنا ومن يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الارض يتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا فقالوا ربّنا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسيج محمدك ونقدّس لك قال انى اعلم ما لا تعلمون ثم بعث جبريل الى الارض لياتيه بطين منها فقالت له الارض انى اعود بالله منك ان تنقصنى فرجع ولم يأخذ منها شيا ثم بعث ميكايل فقالت له مثل فرجع ولم يأخذ منها شيا ثم بعث ميكايل فقالت له مثل ذلك فرجع ولم يأخذ شيا فبعث الله ملك الموت فعاذت بالله منه فقال وانا اعود بالله ان ارجع ولم انفذ لامرة فاخذ من

du ciel voisin de la terre, laissa envahir son œun par l'orgueil. Lorsque Dieu voulut créer Adam, il dit aux anges: « Je
vais établir mon vicaire sur la terre. « Les anges répondirent:
« Seigneur, qui sera ce vicaire? » Dieu dit alors : « Il aura des
descendants qui feront le mal; ils se haïront et s'extermineront les uns les autres. » Les anges reprirent : « Seigneur,
veux-tu donc placer sur la terre une créature qui la couvrira
de désordres et de sang, tandis que nous célébrons tes
louanges et que nous te bénissons? » Dieu répondit : « Je sais
ce que vous ignorez. » (Koran, II, 28.) Puis il envoya Gabriel
sur la terre pour qu'il lui en rapportat de l'argile; mais la
terre dit à l'ange: « J'invoque Dieu contre toi si tu as l'intention de me nuire. »

Gabriel s'éloigna donc sans remplir sa mission. Dieu envoya Michel, auquel la terre adressa les mêmes paroles, et qui partit aussi sans prendred'argile. Dieu envoya enfin l'ange de la mort, contre lequel la terre invoqua encore l'appui divin; mais l'ange lui dit, . Que Dieu me préserve de m'en retourner sans avoir exécuté son ordre le puis il prit de la تربة سوداً وجراً وبيضاً فلذلك خرج بنو ادم مختلفين في الالوان وسمى ادم لانه اخذ من اديم الارض وقيل غير ذلك ووكل الله ملك الموت بالموت وجبله الله تبارك وتعالى حتى صار طينا لازبا يلزق بعضه ببعض اربعين سنة ثم تركه حتى نتى وتغير اربعين سنة وذلك قوله تعالى من جاء مسنون يقول منتن ثم صورة وتركه بلا روح من صلصال كالمخار حتى الى عليه ماية وعشرون سنة وقيل اربعون سنة وهو قوله تعالى هل الى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا فكانت الملائكة تمر به فرعين منه وكان اشدهم فزعا ابليس كان يمر به فيصريه برجاء فيظهر له صوت كظهورة من الختار ويكون له صلصلة برجاء فيظهر له صوت كظهورة من الختار ويكون له صلصلة

terre noire, rouge et blanche, et c'est pour cette raison que les hommes différent de couleur. Le premier homme fut nommé Adam, parce qu'il a été tiré de la surface (adim) de la terre; mais on donne aussi d'autres explications à ce nom. Dieu confia la mort à l'ange de la mort. Puis il pétrit cette argile et la laissa pendant quarante ans, pour qu'elle format une masse unie et compacte; il la laissa encore pendant le même espace de temps, jusqu'à ce qu'elle devînt fétide et se corrompit. Ainsi il est dit dans le Koran (xy, 26): · Formé d'une argile masnoun, · c'est-à-dire fétide. Dien donna à ce limon la forme humaine, mais le laissa sans âme comme un vase de terre, pendant cent vingt ans, ou, selon d'autres, pendant quarante ans. Voilà pourquoi il est dit dans le Koran (LEXXVI, 1): L'homme n'estil pas demeuré longtemps sans qu'il fût digne d'avoir un nom? Les auges, en passant devant ce corps, furent saisis de frayeur. Iblis, plus effrayé encore, le heurta du pied en passant près de lui, ce qui produisit un son semblable à celui d'un vase de terre; c'est ainsi qu'il faut entendre le mot salsal, dans ce passage

فذلك قوله تعالى من صلصال كالنحار وقيلا ان الصلصال غيرما ذكرنا وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لامر ما خلقت فلما اراد الله ان ينخ فيه الروح قال للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا آلا ابليس ان واستكبر وقال يا رب انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين والنار اشرف من الطين وانا الذي كنت مستخلفا في الارض وانا الملبس بالريش والموشخ بالغور والمتوج بالكرامة وانا الذي عبدتك في سمائك وارضك بنقال لد اخرج منها فانك رجم وان عليك لعنتى الى يوم الدين فسال المهلة الى يوم يبعثون فانظره الى يوم الوقت المعلوم وذهب فسال المهلة الى يوم يبعثون فانظره الى يوم الوقت المعلوم وذهب على ابليس المعنى الذي لد ومن اجلد امر لادم بالسجود فمن

ile landeren fart andap some

du Koran (Lv. 13) ad'un bruit analogue à celui d'un vase d'argile; son explique aussi ce terme d'une manière différente de la nôtre. Iblis pénétra dans la bouche et ressortit du côté opposé, en disant: « Dans quel but as tu été créé? » Lorsque Dieu voulut animer ce corps du souffie de la vie, il ordonna aux anges de se prosterner devant Adam; tous obéirent à l'exception d'Iblis, qui, dans l'excès de son orgueil, s'écria : « Seigneur, je suis meilleur que lui, car tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as formé d'argile. (Koran, xxxviii, 77.) Or le feu est plus noble que l'argile; c'est moi que tu avais établi comme ton vicaire sur la terre; j'ai des ailes, une auréole de lumière, et ma tête est couronnée de noblesse; c'est moi qui t'ai adoré au ciel et sur la terre. Dieu lui répondit : · Sors d'ici, car tu es lapidé; que mamalédiction pèse sur toi jusqu'au jour de jugement! » (Ibid. xxxvm, 78 et seq.) Iblis demanda un répit jusqu'au jour de la résurrection, et Dieu le lui accorda jusqu'au terme fixé. . (Ibid. 82.) Ce fut ainsi que le nom d'Iblis reçut le

الناس من راى ان ادم كان محرابًا للمأمورين بالسجود والمقصود بذلك الخالق عزّ وجلّ وموافقة الامر والطاعة له على سبيل البلوى والاختبار والحنة الواقعة بالمكلفين ومنهم من راى غير ذلك ثم نفخ الله فيه من روحه فكان كلّا حلّت في بعضه الروح ذهب ليجلس فقال الله خلق الانسان عجولا فلما تبالغ فيه الروح عطس فقال الله قل الحمد لله يرجك ربك يا ادم قال المسعودى وما ذكرنا من الاخبار عن بدء الخليقة هو ما جاءت به الشريعة ورواة الخلف عن السلف والباق عن الماضى فعبرنا عنهم على حسب ما نقل الينا من الغاظهم ووجدناة في

sens qu'on lui attribue (diabolus), et à cause de lui fut donné l'ordre de se prosterner devant Adam. Quelques personnes pensent qu'Adam n'était que le mihrab ou la direction vers laquelle devaient se tourner les anges qui avaient reçu cet ordre, mais que le véritable objet de l'adoration était le Créateur, et que c'est ainsi que les serviteurs de Dieu doivent se soumettre et obéir à sa volonté dans l'examen et les épreuves qu'il leur impose. Il y a encore d'autres opinions à cet égard. Dieu sit pénétrer son sousse dans l'homme, et à mesure qu'une partie du corps était animée par ce sousse, elle tendait à s'asseoir; Dieu dit alors : L'homme est créé trop prompt. (Koran, xvii, 12.) Lorsque le sousse divin l'eut rempli entièrement, l'homme éternua, et Dieu lui dit: Prononce les mots : Louanges à Dieu, pour que ton Seigueur te sasse miséricorde, à Adam!

Le récit qu'on vient de lire sur l'origine de la création nous est donné par la révélation; il a été transmis oralement de génération en génération, et l'antiquité l'a légué aux âges modernes. Nous le rapportons tel que nous l'avons كتبهم مع شهادة الدلائل بحدوث العالم وايضاحها بكونه ولم نعرض لوصف قول من وافق ذلك وانقاد اليه من اهل الملل القائلين بالحدث ولا الردّ على سواهم عمن خالف ذلك وقال بالقدم لذكرنا ذلك فيها سلف من كتبنا وتقدّم من تصنيفنا وقد ذكرنا في مواضع كثيرة من كتابنا هذا جملا من علوم النظر والبراهين والجدل تتعلّق بكثير من الارآء والنحل وذلك على طويق الخبر وذكرعن امير المومنين على بن ابي طالب كرم الله وجهه أن الله تعالى حين شآء تقدير الخليقة وذره البرية وابداع المبدعات نصب الخلق في صور كالهبآء قبل دحو الارن ورفع السمآء وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته

recueilli de la bouche des anciens, tel que nous l'avons trouvé dans leurs livres; il est accompagné des arguments qui prouvent d'une manière évidente que le monde est créé et tiré du néant. Mais nous ne voulons mentionner ici ni l'opinion des sectes religieuses qui acceptent et soutiennent le système de la création, ni les arguments qu'elles opposent aux sectes dissidentes qui affirment l'éternité du monde; nous avons traité ces matières dans nos écrits précédents. On trouvera d'ailleurs dans plusieurs passages de ce livre un résumé des sciences spéculatives, des arguments et des discussions relatives à un grand nombre d'opinions philosophiques; mais ces renseignements suivront toujours la marche des faits historiques.

Une tradition qui remonte au prince des croyants, Ali, fils d'Abou Taleb, dit que lorsque Dieu voulut établir les lois de l'univers, jeter les germes des êtres et produire la création, il donna à ces germes la forme d'alomes, avant d'étendre la terre et d'élever les cieux. Au sein de sa royauté sans partage et de sa glorieuse unité, il prit un rayon de sa

فاساح نورا من نورة وقبسا من ضيائة فسطع ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور للفية فوافق ذلك صورة نبيّنا محد صلّعم فقال الله عزّ وجلّ من قائل انت المحتار المنتضب وعندك مستودع نورى وكنور هدايتى من اجلك اسطح البطعا وامرج المآء وارفع السمآء واجعل الثواب والعذاب وللجنة والنار وانصب اهل بيتك للهداية واوتيهم من مكنون على ما لا يخفى عليهم دقيق ولا يغيب عنهم خنى واجعلهم حبّى على بريتى والمنهين على قدرق ووحدانيتى ثم اخذ الله سجانة الشهادة بالربوبية والاخلاص بالوحدانية فبعد اخذ ما اخذ من ذلك شباب بيصائر الخلق انتخاب محد وآلة واراهم أن الهداية معة والنور

lumière, une étincelle de son foyer de splendeur. Cette lumière, en se répandant, se concentra au milieu de ces atomes invisibles et s'unit à la forme de notre saint prophète Mohammed.

Dieu prononça alors ces augustes paroles: «Tu es l'élu et le choisi; je dépose en toi ma lumière et les trésors de ma grâce; pour toi j'étendrai le lit des vallées, je donnerai un libre cours à l'eau, j'élèverai le ciel, et je distribuerai les récompenses et les châtiments, le Paradis et l'Enfers En ta faveur, je ferai des membres de ta famille les guides du salut, je leur révélerai les secrets de ma science, afin qu'il n'y ait plus pour eux de subtilités ou de mystères; ils seront la preuve de ma création, les apôtres de ma foute-puissance et de mon unité. Dieu prit ensuite le témoignage de sa toute-puissance et la croyance pure en son unité, et à ces deux dogmes, qu'il disposa selons a sagesse, il ajouta, dans l'intelligence des créatures, la notion de l'élection de Mohammed et de sa famille; il montra à la création que la direction dans le salut et la lumière de la foi appartenaient

له والامامة في اهله تقديما لسنة العدل وليكون الاعدار متقدما ثم اخفي الله للخليقة في غيبه وغيبها في مكنون علمه ثم نصب العوالم وبسط الزمان ومرج المآء واثار الزبد واهاج الدخان فطفا عرشه على المآء فسطح الارض على ظهر المآء واخرج من المآء دخانا نجعله السمآء ثم استجابها الى الطاعة نادعنتا بالاستجابة ثم انشا الله الملائكة من انوار ابدعها وارواح اخترعها وقرن بتوحيده نبوة مجد صلى الله عليه وسلم فشهرت في السمآء تبل مبعثه في الارض فلما خلق الله ادم ابان الله فضله للملائكة واراهم ما خصّه به من سابق العلم من حيث عرفهم عند استنبائه اياه اسمآء الاشيآء نجعل الله ادم

à Mohammed, comme la suprématie religieuse (imameh) à sa famille, en devançant ainsi la loi de la justice (le Koran) et en prévenant toute excuse. Puis Dieu ensevelit la créature dans le monde invisible et la cacha dans les mystères de sa science. Il posa les mondes, déroula le temps, souleva les flots et fit surnager l'écume et monter la vapeur. Le trône divin flottait encore sur l'eau; Dieu étendit la terre sur cette surface liquide, et tira de l'eau une vapeur dont il forma le ciel. Il somma le ciel et la terre de lui obéir, et ils reconnurent sa puissance. Dieu créa ensuite les anges, qu'il forma des lumières et des esprits tirés par lui du néant, et il unit au dogme de son unité celui de la mission prophétique de Mohammed. Cette croyance fut ainsi répandue dans le ciel avant que le Prophète accomplît sa mission sur la terre.

Après avoir créé Adam, Dieu fit connaître aux anges la haute dignité de l'homme et la supériorité de science qu'il lui avait accordée sur eux; pour le prouver, il lui fit nommer tous les objets de la création. Adam fut donc désigné صرابا وكعنة وبابا وتبلة اسجد اليه الابرار والروحانيين الانوار ثم نبه ادم على مستودعه وكشف له خطر ما ائتمنه عليه بعد أن سماة اماما عند الملائكة فكان حظّ ادم من الخير ثناؤه بمستودع نورنا<sup>(1)</sup> ولم يزل الله يجبا النار تحت الزمان الى أن فضل محدا في طاهر القنوات فدعا الناس ظاهرا وباطنا وندبهم سرّا واعلانا واستدعى عليه السلام التنبية على العهد الذي قدّمة ألى الذرء قبل النسل فن وافقه قبس من مصباح النور المتقدم الهتدى الى سرّة واستبان واضحة امرة ومن ابلسته الغفلة استحق السخط ثم انتقل النور الى عزائرنا ولمع مع أمّتنا فنحن

par Dieu comme un mihrab, une kaabah, une porte sainte ou une kiblah vers laquelle les purs esprits et les anges de lumière devaient se tourner pour prier.

Dieu avertit le premier homme du dépôt qui lui était confié et lui révéla le précieux trésor qu'il avait confié à sa garde, après l'avoir désigné comme imam en présence des anges. Adam eut ainsi le glorieux privilége d'être honoré comme le gardien de la lumière divine; mais Dieu continua à cacher cette lumière sous le voile du temps, jusqu'à ce qu'il daignat tirer Mohammed du canal de la grace (voy. ci-après). Celui-ci appela les hommes (à la foi) en public ou en particulier, il prêcha en secret et ouvertement; il ne cessa de rappeler aux hommes l'époque antérieure à sa venue; mais où il existait déjà comme un germe céleste. Ceux à qui s'était communiquée une étincelle du flambeau de la lumière primitive pénétrèrent dans ce secret et le comprirent clairement; ceux qui conserverent le bandeau de l'ignorance furent l'objet de sa colère. Après Mohammed, la lumière a été transmise aux plus nobles d'entre nous (les Alides), et elle a brillé dans nos imams. Nous sommes donc

انوار السمآء وانوار الارض قبنا النجاة ومنّا مكنون العلم والينا مصير الامور وعهدينا تنقطع الح خاتم الاعّة ومنقذ الامّة وغاية النور ومصدر الامور فنص افضل المخطوقين واشرن الموجودين وح رب العالمين فلتهن النعمة من تمسّك بولايتنا وقبض على عروتنا فهذا ما روى عن ابي عبد الله جعفر بن على عن امير المومنين على بن ابي طالب كرّم الله مآءبهم ولمنعرض لذكر كثير من اسائيد هذة الاخبار وطرقها لانًا قد اتينا على جيع ذكرها واتصالها في النقل لمن ذكرناها عنه وعروناها اليه فيا سلف من كتبنا خون الاكثار والتطويل في هذا الكتاب

les lumières du ciel et celles de la terre; en nous est le salut, de nous sort le secret de la science, et c'est vers nous que tout doit aboutir. Un guide, pris parmi nous, fournira les preuves décisives; il sera le sceau des imams, le sauveur de la nation, le foyer de la lumière et la source de toutes choses. Nous sommes les plus nobles des créatures, l'élite des êtres et la preuve vivante du maître des mondes. Heureux donc celui qui s'attache à notre suprématie et qui se laisse guider par nous!

Telle est la tradition enseignée par Abou Abd Allah Djafar ben Mohammed, d'après son père Mohammed ben Ali, d'après son père Ali ben el-Hoçein, d'après son père el-Hoçein, d'après son père l'émir des croyants, Ali, fils d'Abou Taleb.

Nous ne chercherons pas à citer toutes les autorités qui appuient cette tradition, ni ses variantes; nous l'avons déjà développée dans nos ouvrages précédents, en la rattachant historiquement à toutes les sources auxquelles nous l'avons puisée. Mais dans ce livre nous craindrions les répétitions et les longueurs.

Voici ce qu'on lit dans le Pentateuque (Tourah), . Dieu

واما ما وجد في التورية فهو أن الله تعالى ابتدا للخلق في يوم الاثنين وكان انتهآء الغراغ يوم السبت فاتخذ اليهود لذلك يوم السبت عيدا وزعم أهل الانجيل أن المسيح قام من قبرة يوم الاحد فأتخذوا ذلك اليوم عيدا فاما ما ذهب اليه للمهور من أهل الغقم والاثار فهو أن الابتداء كان يوم الاحد والغراغ يوم للمعقم وفيه ننخ في أدم الروح وهو المسادس من نيسان ثم خلقت حوى من أدم واسكنا للجنة لثلاث ساعات مضت منه فكثا ثلث ساعات وهو ربع يوم مايتي سنة وخسين سنة من أعوام الدنيا وأهبط الله أدم بسرنديب وحوى بجدة وأبليس ببيسان ولخية بأصبهان فهبط أدم بالهند على جريرة سرنديب على جبيرة سرنديب على جبل الرهون وعلية الورق الذي خصفة فيبس

commença la création le lundi, et la termina le jour du sabbat; · voilà pourquoi les Juifs ont fait du sabbat un jour consacré. Les sectateurs de l'Évangile, croyant que le Messie est sorti de son tombeau le dimanche, ont adopté ce jour comnie jour de fête. Mais la plupart des jurisconsultes et des traditionnistes pensent que la création commença le dimanche et finit le veudredi. Ce jour là, c'est-à-dire le 6 du mois d'avril, le souffle de la vie anima le premier homme. Eve (Hawa) fut ensuite créée d'Adam. Ils furent placés dans le Paradis terrestre à la troisième heure de ce jour, et ils v séjournèrent trois heures, ou un quart de jour, ce qui égalait deux cent cinquante années terrestres. Après sa chute, Adam fut relégué par Dieu à Serendib (Ceylan), Eve à Djeddah, Iblis à Beican et le serpent à Isfahan. Adam fut précipité dans l'Inde, sur le mont Rahoun, situé dans l'île de Ceylan. Quelques feuilles (du Paradis), cousues ensemble, couvraient son corps; quand elles furent desséchées, le vent les dispersa dans l'Inde. On prétend (Dieu sait mieux la vérité)

فذرته الرياح في بلاد الهند فيقال والله اعلم ان علّة كون الطيب بارض الهند من ذلك الورق وقيل غير ذلك ولذلك خصت ارض الهند بالعود والقرنفل والافاوية والمسك وسائر الطيب وكذلك الجبل لمعت عليه اليواقيت واجبار الماس وفي جزائره السنبادج وفي تعرق مغائص اللولو وان ادم عثم لما اهبط من الجنة اخرج معد صبرة من الجنطة وثلثين تضيبا من جر الجنة مودعة اصنان الثار منها عشرة عما لها قشر وهي الجوز واللوز والجلوز وهو البندق والغستي والحثخاش والشاهبلوط والرمان والرانج والموز والبلوط ومنها عشرة ذوات نواء وهي الخوخ والمشمش والاجاص والرطب والغبيرا والنبق والزعرور والعناب والمقل والقراسيا ومنها عشرة ما لا قشر لها ولا حجاب دون

que ces feuilles ont donné naissance aux parfums qui naissent dans ce pays; mais d'autres donnent une raison différente. Telle serait donc l'origine de diverses productions propres à l'Inde : l'aloès, le giroffier, les aromates, le musc et tous les parfums. Sur cette même montagne brillent les rubis et les diamants; les îles de l'Inde produisent l'émeri, et la mer qui l'entoure recèle les perles dans son sein. Adam, chassé de son premier séjour, emporta une provision de froment et trente rameaux détachés des arbres fruitiers du Paradis. Dix de ces sruits ont une écorce : la noix, l'amande, l'aveline ou noisette, la pistache, le pavot, la châtaigne, la grenade, la noix d'Inde, la banane et la noix de galle; dix autres sont des fruits à noyaux, savoir : la pêche, l'abricot, la prune, la datte, la sorbe, le fruit du lotus (voy. Forskal, Flor. Egypt. p. exm), la neffe, le jujube, le fruit du doum (palmier éventail du Said) et du cerisier; dix autres enfiu, dont la pulpe n'est recouverte ni d'une écorce, ni

مطعمها ولا نوا داخلها وفي التغاج والسغرجل والعنب والكثرى والتين والتوت والاترج والقثا ولليار والبطيخ ويقال ان ادم لما اهبط من للبنة وحوى هبطا مغترقين فتعارفا بالموضع الذي يستى عرفات وبتعارفها فيد ستى بهذة التسمية وقيل غير ذلك وان ادم عتم تاق الى حوى فغشيها فاشتملت على ذكر وانثى فسمى الذكر تاين وسمى الجارية لوجدا ثم عاود الغشيان فاشتملت حوى ايضا على ذكر وانثى فسمى الذكر هابيل وسمى الجارية اللهيا الذكر هابيل وسمى الجارية اللهيا الله الدين فسمى الذكر هابيل وسمى المناربة اللهيا الله الله اللها اللها الاولى منها فذكر الاكثر من الله الله الله الله الله اللها ومنهم من رأى المحد تاييل وهذا قول فريق من الناس والاغلب ما قدمناه ان اسمد تاييل وهذا قول فريق من الناس والاغلب ما قدمناه

d'une pelure, et qui n'ont pas de noyaux; ce sont : la pomme, le coing, le raisin, la poire, la figue, la mûre, l'orange, le concombre, la courge et le melon.

On raconte qu'Adam et Ève furent séparés après avoir été chassés du Paradis, et qu'ils se retrouvèrent au lieu nommé Arafat (reconnaissance): c'est ainsi du moins qu'on explique le nom de cette montagne (à vingt-quatre kilomètres de la Mecque); mais il y a d'autres opinions à cet égard. Ève, rendue à l'amour d'Adam, lui donna un enfant mâle et une fille; le premier fut nommé Cain, et la fille Loubeda. Devenue mère pour la seconde fois, Ève mit encore au monde un fils et une fille; l'un fut nommé Abel, et l'autre Iklimia. On n'est pas d'accord sur le nom du fils aîné d'Adam, mais l'opinion générale parmi ceux qui suivent l'autorité de l'Écriture, et d'autres encore le nomment Cain, comme nous l'avons dit; quelques-uns ont adopté le nom d'Abel, mais cette version est peu répandue, tandis que la première à pour elle la majorité. C'est ce que con-

وقد ذكر على بن الجمهم في قبصيدته في بدء الخالف والدرء ذلك فقال

والتنبيا الابن فسمى تاينا وعاينا من نشبه ما عاينا فشب هابيل وشب تاين ولم يكن بينهما تباين

وذكر اهل ألكتاب ان ادم زوج اخت هابيل قاين واخت قايس وذكر اهل ألكتاب ان ادم زوج اخت هابيل قاين واخت قايس لهابيل وفرق في النكاح بين البطنين وهذه كانت شيمة ادم عم احتياطا لاقصى ما يمكنه في ذوى التحارم لموضع الاضطرار وعجز النسل عن التباين والاغتراب وقد زعت الحجوس ان ادم لم المخالف في النكاح بين البطون ولم يتحرّ التخالفة ولهم في هذا المعنى سرّ يدّعون فيد الغضل في صلاح الحال في تدويج الاخ من

firme le passage suivant d'une poésie sur l'origine du monde, par Ali, fils d'el-Djohm:

Ils obtinrent un fils nommé Cain, qui grandit sous leurs yeux.

Abel parvint à l'adolescence à côté de Cain, et rien ne séparait les deux frères.

LOUTE IN BURE SERVER

Ceux qui admettent l'Écriture sainte disent qu'Adam, afin d'éviter le mariage entre les enfants issus de la même grossesse, unit Cain à la sœur (jumelle) d'Abel, et celuici à la sœur (jumelle) de Cain. Le but d'Adam, dans cette double union, était d'établir une séparation dans les liens du sang, autant du moins que cela était possible en l'absence de race éloignée ou étrangère. Les Mages prétendent cependant qu'Adam n'a pas interdit le mariage entre enfants issus de la même grossesse, et que cette défense ent été blàmable, lls ont, à cet égard, certain dogme mystérieux d'après lequel ils soutiennent qu'il est préférable qu'un frère épouse sa sœur, ou une mère son propre fils. Nous en avons parlé

اخته والام من ابنها قد اتينا به في الغن الرابع عشر من كتابنا الموسوم باخبار الزمان ومن ابادة للحدثان من الامم الماضية والاجيال للتالية والملوك الدائرة وان هابيل وتأين قربا قربانا فتحرى هابيل اجود غمه وافضل طعامه فقربه وتحرى تأين شرّ ماله فقربه فكان من امره ما قد حكاه الله في كتابه من قتل تأين لهابيل ويقال انه اغتاله في برية تاع وان ذلك كان ببلاد دمشق من ارض الشام وكان قتله شدخيًا بجر فيقال ان الوحش من الناك استوحش من الانسان وذلك انه بدا بالشر والقتل فها قتله تحير في توريته وجله يطون به الارض فبعث الله غرابا الى غراب فقتله ثم دفنه فاسف تاين ثم تال ما حكاة القران

dans le quatorzième chapitre de notre ouvrage intitulé :
Annales historiques relatives aux peuples de l'antiquité, aux races éteintes et aux rois qui ont disparu de la scène du monde.

Abel et Gaïn offrirent chacun un sacrifice; Abel fit choix, pour ce sacrifice, de ses plus belles brebis et de ses aliments les plus délicats; Caïn offrit, au contraire, la part la plus mauvaise de son bien. Ce qui arriva alors, c'est-à-dire le meurtre d'Abel par Caïn, est raconté dans le Koran (sur. xxx, v. 33). On dit que Gaïn surprit son frère dans une plaine déserte, située sur le territoire de Damas, en Syrie, et qu'il le tua en lui frappant la tête avec une pierre. On ajoute que les bêtes sauvages ont appris ainsi de l'homme à être cruelles, puisqu'il leur donna le premier exemple du crime et du meurtre. Après avoir tué son frère, Caïn, embarrassé de cacher le corps, le chargea sur ses épaules et parcourut la terre. Dieu lança alors deux corbeaux, dont l'un tua et enterra le second. A cette vue, Caïn, au désespoir, prononça ces paroles rapportées dans le Koran (ibid.

عند يا ويلتا اعجزت ان آكون مثل هذا الغراب ناوارى سوءة اخى فدنند عند ذلك فلما علم ادم بذلك حزن وجرع وارتاع وهلع قال المسعودى وقد استغاض في الناس شعر يعزوند الى ادم اند قال حين جزع على ولدة واسف على فقدة وهو يقول جزعا عليه

فوجه الارض مغير قبيج وتل بشاشة الوجه الصبيح بجنّات من الغردوس فيج لعين ما يموت فنسترج فوا اسعًا على الوجه المليج

تغیّرت البلاد وس علیها تغیّر کل ذی طعم ولون وبدّل اهلها اثلا وخطاً غاورنا عدوّ لیس ینسی وتنّل تاین هابیل ظاهاً

v. 34): « Malheureux que je suis! Ne pouvais-je pas même imiter ce corbeau, et cacher mon crime contre mon frère? » Puis il l'ensevelit. Quand Adam sut instruit de ce meurtre, il fut en proie à une sombre tristesse et tomba dans un profond désespoir.

Il existe une poésie fort populaire, que l'on dit avoir été composée par Adam, sous l'impression de la douleur et du deuil que lui causait la perte de son fils. Voici cette lamentation poétique:

Quel changement dans ce pays et dans ceux qui l'habitent! Une sombre poussière ternit la face de la terre.

Tout a perdu sa saveur et son éclat; le deuil a succédé au souriré et à la joie.

Les hommes ont substitué le tamaris et d'autres plantes vénéneuses à la riche végétation qui couvrait les jardins célestes.

Près de nous veille un ennemi implacable, un être maudit, dont la mort scule nous laisserait respirer.

Cain a tué Abel injustement; ò regrets! Où est ce gracieux visage?

فالى لا اجود بسكب دمع وهابيل تضمنه الصريج ارى طول الحياة على فيا وما انا من حياتي مستريج ووجدت في عدة من كتب التواريخ والسير والانساب ان ادم لنا نطق بهذا الشعر اجابة ابليس من حيث يسمع صوتة ولا يبرى شخصه وهو يقول

الى أن فاتمك النهن الربير يكفّك من جنان الخلد رير

تميَّ عن البلاد وساكنيها فقد في الارض ضاق بك النسيم وكنت وزوجك للمواء فيها وادم من اذى الدنيا مريج فا زالت مكائدتي ومكري فلولا رحة التيار انحسي

Pourrais-je ne pas répandre des torrents de larmes, quand le tombeau renferme Abel?

La vie n'est plus pour moi qu'une longue suite de maux, et cette vic est un fardeau dont je ne puis me délivrer!

l'ai lu dans plusieurs recueils d'histoire, de biographie et de généalogie, que lorsque Adam eut prononcé ces paroles, Iblis, caché de façon que sa voix fût entendue sans qu'on pût voir son corps, lui répondit par les vers suivants: or to perfit months the Voice retre

Fuis ce pays et ceux qui l'habitent; la terre maintenant est trop étroite pour toi.

A côté d'Eve, ton épouse, tu t'y croyais, o Adam! à l'abri des maux de

Mais mes ruses et mes artifices n'ont pas eu de trêve que ces biens précieux ne te fussent ravis.

Si la pitié du Tout-Puissant ne te protégeait, un souffle aurait suffi pour t'arracher aux jardins de l'éternité.

Enfin, dans un manuscrit différent, j'ai trouvé, au lieu des vers qui précèdent, ce vers isolé que, la voix d'un être ووجدت فی نخته اخری بیتا اخر مغردا دون ما ذکرنا من هدا الشعر وان ادم سمع صوتا ولا یری شخصا وهو یقول

ابا هابيل قد قتلا جميعا وصار التي بالميت الذبيج فلما سمع ذلك ادم ازداد حزنا وجزعا على الماضى والباق وعلم ان القاتل مقتول فاوحى الله اليه ال مخترج منك فورى الذي اربيد به السلوك في القنوات الطاهرة والارومات الشريفة واباهي به الانوار واجعله خاتم الانبيآء واجعل آله خيار الائمة الخلفاء اختم الزمان بمدّتهم واغتى الارض بدعوتهم وانبرها بشيعتهم فشمر وتطهّر وتقدّس وسبّج ثم اغش زوجتك على طهارة منها

caché de façon à n'être pas aperçu aurait adressé à Adam :

فأن وديعتى تنتقل منكا الى الولد الكادِّن بينكا فواقع ادم حوى

Père d'Abel, tes deux fils ont péri ensemble : le survivant tombe sacrifié à celui qui est mort.

A ces mots, la douleur et le chagrin d'Adam redoublèrent, autant pour le fils qui n'était plus que pour celui qui lui restait; car il comprit que tout meurtrier doit périr. Dieu lui révéla alors ces paroles : Je ferai sortir de toi ma lumière, qui traversera les cananx purs et les races illustres; son éclat ternira toute autre clarté, et j'en ferai le sceau du Prophète. Ce prophète (Mahomet) aura pour successeurs les plus illustres imams, qui se transmettront cet héritage jusqu'à la fin des temps. La terre tressaillera à leur appel, et leurs sectateurs resplendiront de lumière. Aussi prépare-toi, par des purifications et des prières, célèbre les louanges de Dieu et approche ensuite de ta femme, quand elle sera dans un état de pureté (légale); car de vous deux mon dépôt passera à l'enfant qui naîtra de votre union. Adam fit ce qui lui était ordonné, et Eve devint mère aussi-

خملت لوقتها واشرق جبينها وتدلالا النور في محائلها ولمع في محاجرها حتى انتهى جلها فوضعت شيتا كاسرا ما يكون من الذكران والمهم وقارا واحسنهم صورة واكلهم هيئة واعدلهم خلقا مجللا بالنور والهيبة موشحا بالجلال والابهة فانتقل النور مى حوا اليه حتى لمع في اسارير جبينه وبسق في غرة طلعته فسماه ادم شيتا وتيل هبة الله حتى اذا ترعرع وايفع وكل. واستبصر فاوعر اليه ادم وصيته وعرفه بمحل ما استودعه واعلمه انه حجة الله بعدة وخليفته في الارض والمودى حق الله الى وصاته وانه فاني انقال الذرية الطاهرة ولل رئومة الراهرة وان ادم حين ادى الوصية الى شيت احتقبها واحتفظ

tôl: son front resplendit, des rayons de lumière illuminèrent ses traits et sortirent de l'orbite de ses yeux. Arrivée au terme de sa grossesse, elle mit au monde Cheit (Seth), l'enfant le plus noble, le plus majestueux, le plus beau, le plus parfait et le mieux proportionné qu'on eût jamais vu; une auréole lumineuse le couronnait, la majesté et la grandeur étaient empreintes sur son visage. La lumière divine, passant d'Ève en cet enfant, scintillait autour de son front et rehaussait l'éclat de sa beauté. Adam le nomma Cheitou Dieu donné » (hibet Allah).

Lorsque l'âge, en développant sa taille, eut mûri son intelligence et sa raison, il fut instruit par Adam de la mission et du précieux dépôt dont il allait être chargé; il apprit qu'il serait la preuve de Dieu et son représentant sur la terre, qu'il transmettrait la vérité divine à ses successeurs, et qu'il serait le second dépositaire de la semence pure et du rameau toujours vert. Cheit, après avoir recueilli les dernières volontés d'Adam, les mit de côté et ne les divulgua point avant l'heure où son père fut près de quitter ce مكنونها واتت وفاة ادم وقرب انتقاله فتوقّ يوم للمعة لست خلون من نيسان في الساعة التي كان فيها خلفه وكان عر ادم عتم تسعماية وثلثين سنة وكان شيت وصيا على ولده ويقال أن ادم مات عن اربعين الغامن ولده وولده ولده وتنازع الناس في قبرة فحنهم من زعم أن قبرة يمنى في مسجد لليف ومنهم من وأى أنه في كهف في جبل أبي قبيس وقيل غير ذلك والله اعلم بحقيقة للحال وأن شيتا حكم في الناس واستشرع صحف أبية وما أنزل عليه في خاصته من الاسغار والاشراع وأن شيتا واقع أمراته نحملت بأنوش وانتقل النور والاشراع وأن شيتا واقع أمراته نحملت بأنوش وانتقل النور اليها حتى أذا وضعته ساح النور عليه فيا بلغ الوصاة أوعز اليه شيت بشان الوديعة وأنها شرفهم وأوعز اليه أن ينبه

monde. Adam mourut le vendredi 6 avril, à l'heure même à laquelle il avait été créé; il avait alors neuf cent trente ans. Cheit, son héritier, devint ensuite le chef de sa postérité, qu'on dit avoir été de quarante mille enfants et petits-enfants. On n'est pas d'accord sur l'emplacement du tombeau d'Adam. Les uns croient qu'il est situé à Mina, dans la mosquée d'el-Khaïf; les autres le placent dans une caverne du mont Abou Kobaïs, et il existe encore d'autres versions (Dieu sait mieux la vérité).

Cheit rendit la justice parmi les hommes; il établit comme lois les feuilles qui avaient été transmises du ciel à Adam, ainsi que les livres et les prescriptions que Dieu lui révéla à lui-même. La femme de Cheit devint mère d'Enos (Anouch), et la lumière qui brillait en elle pendant sa grossesse passa dans cet enfant au moment de sa naissance. Quand Enos eut atteint l'âge de raison, son père lui révéla le précieux dépôt qui était la gloire de la famille; il lui recommanda d'enseigner un jour à son fils la vérité et l'importance de

ولده على حقيقة هذا الشرن وكبر يحلّه وان ينبهوا اولادهم عليه ويجعل ذلك وصيّة بينهم منتقلة ما دام النسل فكانت الوصية جارية تنتقل من قرن الى قرن الى ان ادى الله النور الى عبد المطّلب وولده عبد الله ابي رسول الله صلّعم وهذا موضع تنازع بين الناس من اهل الملة عن قال بالنصّ وغيرهم من اعتاب الاختيار والقائلون بالنصّ هم اهل الامامة من شيعة على بن ابي طالب والطاهرين من ولدة يزهون ان الله عزّ وجلّ لم يخل عصوا من الاعصار من قائم لله بحق اما انبياء واما أوصياء منصوص على اسمائهم واعبانهم من الله ورسوله واعتاب الاختيارهم فقهاء الامصار والمعتزلة وفرق الوارج والمرجمة وكثير

leur noblesse, afin que cette tradition, transmise par ce dernier à ses enfants, passât de père en fils, tant que vivrait leur race. C'est ainsi, en effet, que cet ordre se perpétua d'une génération à l'autre, jusqu'à ce que la lumière divine parvînt à Abd el-Mottaleb et à son fils Abd Allah, père de notre saint Prophète.

Mais ce qui précède est un objet de discussion entre les sectes religieuses qui s'en tiennent à la désignation textuelle, et celles qui sont pour l'élection. Les premières, c'est-à dire les imamites ou sectateurs (chiites) d'Ali, fils d'Abou Taleb, et de sa sainte postérité, prétendent qu'à aucune époque Dieu n'a privé le genre humain ou d'un prophète, on d'un légatairs (imam), expressément et nominativement désigné par Dieu et son Prophète, et chargé de la garde de la vraie religion. Au contraire, les partisans de l'élection qui se recrutent parmi les jurisconsultes des capitales, les Motazélites, quelques fractions des Kharédjites ou hétérodoxes, les Mourdjites (qui proclament la foi sans les œuvres), plusieurs traditionnistes, le peuple en général, et une partie

مى اصحاب الديث والعوام وفرق مى الريدية فرعم هاولاء ان الله ورسولة فرض الى الامة ان تختار رجلا بمنها فتنصبه لها اماما وان بعض الاعصار قد يخلو من حجة الله وهو الامام المعصوم عند الشيعة وسنذكر فيها يرد من هذا الكتاب لمعامى ايضاح ما وصغنا من اقاويل المتنازعين وتباين المختلفين وان انوش لبت في الارض يعمرها وقد قيل والله اعلم ان شيتا اصل النسل من ادم دون سائر ولدة وقد قيل غير ذلك وكانت وناق شيت وقد مضت له تسعماية سنة واثنتي عشر سنة وفي زمن انوش قتل قاين بن ادم قاتل اخيد هابيل واقتله خبر زمن انوش قتل قاين بن ادم قاتل اخيد هابيل واقتله خبر وكانت وناق انوش الالت في كتاب الخوار الزمان وفي الكتاب الاوسط

des Zeidites (disciples de Zeid, quatrième imam) soutiennent que Dieu et son Prophète ont prescrit à la nation le devoir d'élire dans son sein un homme qui aura qualité d'imam; mais ils ajoutent que certaines époques peuvent être privées de « la preuve de Dieu, » c'est-à-dire d'un imam exempt de toute tache, comme disent les chiites. On trouvera plus loin quelques éclaircissements sur les doctrines de ces écoles et les différences qui les séparent.

Enos se consacra à la culture de la terre. Quelques personnes considèrent Cheit comme le père du genre humain, à l'exclusion des autres enfants d'Adam; mais il y a encore d'autres opinions à cet égard. Dieu sait la vérité. Cheit mourut à l'âge de neuf cent douze ans; ce fut de son temps que fut toé Cain, fils d'Adam et meurtrier de son frère Abel; la mort de Cain fut accompagnée de circonstances curieuses que nous avons racontées dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne. Enos mourut le 3 octobre, à l'âge تسعمایة وستین سنة وکان قد ولد له قینان ولاح النور فی جبینه واخذ علیه العهد فعمر البلاد حتی مات فکانت مدّته تسعمایة وعشرین سنة وقد قیل آن موته کان فی تمور بعد ما ولد له مهلائیل فکانت مدة مهلائیل ثمان مایة سنة وقد ولد له لود والنور متوارث والعهد ماخوذ وللی تأثمر ویقال آن کثیرا من الملای احدثت فی ایامته احدثها ولد تاین ولود حروب واتاصیص قد اتینا علی ذکرها فی تاین ولود حروب واتاصیص قد اتینا علی ذکرها فی عیرهم من ولد تاین فنوع من الهند هن یقر بادم ینتسبون آن غیرهم من ولد تاین فنوع من الهند هن یقر بادم ینتسبون آن هذا الشعب من ولد تاین وارض هذا النوع ارض قار من اردی الهند والی بلدهم یضان العود القاری فکانت حیاة لود

de neuf cent soixante ans, après avoir engendré Kainan. Celui-ci recut, avec la lumière prophétique, le pacte fait avec sa famille, et cultiva la terre jusqu'à ce qu'il mourût, âgé de neuf cent vingt ans. On croit que ce fut au mois de juillet, après avoir donné le jour à Mahalail. Ce dernier vécut huit cents ans et fut père de Loud (Yared?). La lumière prophétique, le pacte religieux et la vérité continuaient à se transmettre ainsi sans interruption. On prétend que plusieurs instruments de musique furent inventés vers cette époque par un fils de Caïn. On peut voir, dans nos Annales historiques, le récit des guerres et des événements survenus entre la postérité de Cain et Loud, ainsi que la lutte des fils de Cheit avec une branche de la famille de Cain, de laquelle une race d'Indiens, qui reconnaît Adam (voy. chap. vn), tire son origine. Elle occupe dans l'Inde le pays de Komar (aujourd'hui Assam), qui a donné son nom à l'aloès Komari. Loud vécut neuf cent

تسعماية سنة واثنين وستين سنة وكانت وناته في ادار وقام بعده ولدة اخنوخ وهو ادريس النبي عتم والصابية ترعم انه هرمس ومعني هرمس عطارد وهو الذي اخبر الله في كتابت اند ونعد مكانا عليا وكانت حياته في الارض ثلثاية سنة وقيل آكثر من ذلك وهو اول من درز الدرز وخاط بالابرة وانزلت عليه ثلثون محيفة وكان انزل قبل ذلك على ادم احدى وعشرون محيفة وانزل على شيت تسع وعشرون محيفة فيها تبهليل وتسبيح وتام بعده ابنه متوشاخ بن اخنوخ يعمر البلاد والنور في جبينه وولد له اولاد وقد تكم الناس في كثير من اولاده وان البلغر والروس والصقالبة من ولدة وكانت حياته تسعماية سنة وستين سنة ومات في ايلول وقام بعدة لمك وكانت في

soixante deux ans et mourut dans le mois de mars. Il eut pour successeur son fils Enoch (Akhnoukh), qui n'est autre qu'Edris, le prophète. Les Sabéens le confondent avec Hermes, et ce dernier nom signifie Mercure (Outarid). C'est d'Enoch que Dieu a dit dans son livre (Koran, xix, 58) qu'il l'a élevé « à une place éminente. » Il vécut en ce monde trois cents ans, et on dit même un plus grand nombre d'années : on lui attribue l'art de coudre et l'usage de l'aiguille. Il reçut du ciel trente feuillets, comme Adam en avait recu trente et un, et Cheit vingt-neuf; ils contenzient les louanges de Dieu et des prières. Son 61s Mathusalem (Matouchalekh) continua après lui à cultiver la terre, et reçut la lumière prophétique sur son front. Il eut, dit-on, un trèsgrand nombre d'enfants, parmi lesquels on range les Bulgares, les Russes et les Slaves. Il mourut au mois de septembre, après avoir vécu neuf cent soixante ans. Ce fut du vivant de son fils Lamek que survincent les événements qui

ايامه كواين واختلاط في النسل وتوفي وكانت حياته تسعماية وتسعا وتسعا وتسعين سنة وقام بعدة دوح بن لمك عم وقد كثر الفساد في الارض واشتدت طياج الظم فقام في الارض داعيا الى الله فابوا الا طغيانا وكفرا فدعى الله عليهم فاوحى الله اليه ال اصنع الفلك فها فرغ من السفينة الله جبريل بتابوت ادم فيه رمّته وكان ركوبهم في السفينة يوم المعقد لتسع عشرة ليلة خلت من ادار واقام نوح ومن معه في السفينة على ظهر الماء وقد غرق الله جميع الارض خسة اشهر ثم امر الله الارض ان تغيض والمهاء ان تقلع واستوت السفينة على الجودى والودى جب لوالمهاء ان تقلع واستوت السفينة على الحودى والودى جب لودى والدجاة ثمانية فراح وموضع جنوح السفينة على راس هذا والدجاة ثمانية فراح وموضع جنوح السفينة على راس هذا

amenèrent la confusion des races; Lamek mourut âgé de neuf cent quatre-vingt-dix neuf ans.

Son fils Noé (Nouh) lui succéda, et de son temps la corruption et l'injustice la plus effrénée régnèrent parmi les hommes. En vain Noé chercha à les ramener vers Dieu; ils persévérèrent dans leur révolte et leur infidélité. Dieu les maudit et ordonna à Noé de se construire un vaisseau, et, quand il fut terminé, Gabriel lui apporta le cercueil qui renfermait les ossements d'Adam. Noé et ses compagnons entrèrent le vendredi, 19 du mois de mars, dans ce vaisseau, qui flotta sur la surface des eaux, tandis que la terre fut submergée pendant cinq mois. Dieu ordonna enfin à la terre d'absorber l'eau, il ferma les cataractes du ciel (sur, xi, vers. 46), et l'arche se reposa sur le mont Djoudi, situé dans le pays de Baçoura (Baçourin) et Djezireh ibn Omar, dans la province de Moçoul, à buit parasanges du Tigre. On montre encore aujourd'hui, sur le sommet de cette mon-

الجبل الى هذة الغاية وذكر أن بعض الارض لم تسرع الى بلع مياهها ومنها ما اسرعت الى بلعه عند ما امرت أا اطاع كان ماؤه عذبا اذا احتفروما تأخرعن القبول اعقبها الله بماء مالح اذا احتفر وسباخ وملاحات ورمال وما تخلُّف من الماء المدي امتنعت الارض من بلعد الحدر الى تعور مواضع من الارض فن ذلك البعار وهو بقية الماء الذي عصت ارضه اهلك به امم وسنذكر بعد هذا الموضع مي كتابنا هذا اخبار البحار ووصفها ونزل نوح عم من السغينة ومعد اولادة الثلثة سام وحام ويافت وكتباته الشلاث ازواج اولادة وأربعون رجلا واربعون امراق فساروا الى سنع هذا للبل فابتنوا هنالك مدينة وسموها شانين وهو اسمها الى اليوم وهو سنة اثنتين وثلثين tagne, l'endroit où l'arche s'arrêta; s'il faut en croire une autre version, certaines portions de la terre tardèrent à absorber l'eau du déluge, et les autres l'absorbèrent dès qu'elles en reçurent l'ordre. Les premières donnent de l'eau douce quand on les creuse; mais les terres rebelles reçurent comme châtiment l'eau salée; elles devinrent arides et furent envahies par le sel et par les sables. L'eau qui ne fut pas absorbée pénétra dans les bas-fonds de la terre et forma les mers, qui ne sont donc que le reste des eaux dans lesquelles Dieu fit périr les nations. Nous aurons occasion ci-après de parler des mers et de les décrire: (Voy.

Noé sortit de l'arche avec ses trois fils, Sem, Cham (Ham) et Jafet, ses trois brus, quarante hommes et un même nombre de femmes. Ils s'arrêtèrent sur un plateau de la montagne de Djoudi et y hâtirent une ville, qu'ils nommèrent Temanin (quatre-vingts), nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour (332 de l'hég.). La postérité de ces quatre-vingts

chap. viii.)

وثلثهاية ودثر عقب هولا الثهانين نفسا وجعل الله نسل للهليقة من نوح من اولادة الشلائة وقد إخبر الله جلّ وعرّ بذلك لقولة تعالى وجعلنا ذريّته هم الباقين والله اعلم بهذا التاويل والمتخلّف عنه من ولدة الذي قال له يا بني اركب معنا هو يام وقسم نوح عمّ الارض بين ولدة اقساما وخصّ كل واحد منهم بموضع ودعا على ولده حام لامركان منه مع ابية فقد اشتهر فقال ملعون حام عبد يكون لاخوته وقال مبارك سام ويكثر الله يافت ويحلّ يافت في مسكن سام ووجدت في التورية ان نوحا عاش بعد الطوفان ثلثاية سنة وخسون سنة فجميع عرفوح عاش بعد الطوفان ثلثاية سنة وخسون سنة فجميع عرفوح تسع ماية سنة وخسون سنة وخسون سنة وحسون سنة من وتبعد ولدة فنزلوا في مساكنهم من المحر والبرعلى حسب ما

personnes s'éteignit, et Dieu repeupla la terre avec les trois fils de Noé, c'est ainsi qu'il le dit lui-même dans le Koran (xxxvii, 75): Nous avons établi sa race et nous avons assuré sa durée. Dieu sait mieux le vrai sens de ce passage. Le nom du fils de Noé qui refusa l'offre de son père, quand il lui dit, O mon fils, embarque-toi avec nous (ibid. x1, 44), est Yam. Noé partagea la terre entre ses fils, et assigna à chacun sa propriété. Il maudit Cham à cause de l'injure qu'il reçut de ce fils, ainsi qu'on le sait, et s'écria, Maudit soit Cham! puisse-t-il être l'esclave de ses frères! et il ajouta: · Je bénis Sem; que Dieu augmente (la famille de) Jafet, et qu'il habite dans le pays de Sem! . (Gen. 1x, 25-27.) J'ai lu dans la Bible que Noé vécut encore trois cent cinquante ans après le déluge, ce qui fait pour sa vie entière neuf cent cinquante ans; mais on n'est pas d'accord sur ce point; Cham s'éloigna, suivi de ses enfants, et ils se fixèrent dans différentes portions de la terre on dans des îles, ainsi que nous le dirons plus loin (voy. chap. xi.vn).

نذكره بعد هذا الموضع من هذا الكتاب وسنذكر تغرق النسل في الارض ومساكنهم نيها من ولد يافت وسام وحام ناما سام فسكن وسط الارض من بلاد الحرم الى حضوموت الى عان الى عالج ومن ولدة ارم بن سام وارفخشد بن سام ومن ولد ارم بن سام عاد بن عوص بن ارم وكانوا ينزلون الاحقان من الرمل فارسل الميهم هودا عثم وثمود بن عابر بن ارم وكانوا ينزلون الحبيبين الشام والحجاز فارسل الله الميهم اخاص صالحا فكان من امرهم مع صالح ما قد اتنفي امرة واشتهر خبرة وسنذكر بعد هذا الموضع من هذا الكتاب لمعا من اخبارة واخبار غيره من الانبياء عليهم السلام وطسم وجديس ابنا واخبار غيره من الانبياء عليهم السلام وطسم وجديس ابنا لاود بن ارم وكانوا ينزلون المجامة والبحرين واخوها عليق بن

Parlons maintenant de la dispersion des races ainsi que du partage de la terre entre les enfants de Jafet, Sem et Cham.

Sem s'établit au centre de la terre, depuis le territoire sacré (la Mecque et Médine) jusqu'à l'Hadramout, l'Oman et Alidj. Parmi ses descendants on cite Aram et Arfakhchad, tous deux fils de Sem; parmi ceux d'Aram, Ad, fils d'Aws, fils d'Aram. Les Adites occupèrent les déserts d'el-Ahkaf, où le prophète Houd leur fut envoyé. Témoud, fils d'Abir, fils d'Aram, s'établit dans le Hidjr (Arabie Pétrée), entre la Syrie et le Hedjaz; Dieu envoya aux Témoudites leur frère Salih. Les faits relatifs à la vie et à l'histoire de ce prophète sont connus de tout le monde. Nous reviendrons d'ailleurs, dans le courant de notre récit (chap. xxxviii), sur les principaux traits de sa biographie, et nous raconterons l'histoire d'autres prophètes.

Tasm et Djadis, fils de Loud, fils d'Aram se fixerent dans le Yemamah et le Bahrein, et les descendants de leur frère لاود بن ارم نزل بعضهم الحرم وبعضهم الشام ومنهم العماليق تغرقوا في البلاد واخوهم اميم بن لاود بن ارم نزل ارض فارس وسنذكر في باب تنازع الناس في انساب الغيرس من هذا الكتاب من الحق كيومرت باميم بن لاود وقيل ان اميها نزلت ارض وبار وهي التي غلبت عليها الجن على ما زعم الاخبريون من العرب ونزل بنو عبيل ابن عوص اخو عاد بن عوص مدينة الرسول صلّعم ونزل ماش بن ارم بن سام ارض بابل على شاطى الغرات فولد نمرود بن ماش وهو الذي بنا الصمرح ببايل الغرات فولد نمرود بن ماش وهو الذي بنا الصمرح ببايل النبط وفي زمانه فرق الله الالسن نجعل في ولد سام تسعة عشر لسانا وفي ولد حام سبعة عشر لسانا وفي ولد يافث ستة وثلثين المسائلة والد الله الدورة به المسائلة والد يافث ستة وثلثين المسائلة والد يافث ستة وثلثين المسائلة والد يافت ستة وثلثين المسائلة والمسائلة والد يافث ستاله والمسائلة والد يافث سته وسية و المسائلة والد يافث سته والمسائلة والد يافت ستة وثلثين المسائلة والد يافت ستة وثلثون المسائلة والمسائلة والد يافت ستة وثلثون المسائلة والمسائلة والمسائلة والد يافت ستة وثلثون المسائلة والد يافت ستة وثلثون المسائلة والد يافت ستة والد يافت ستة ولد يافت ستقاله والمسائلة وال

Amalik, fils de Loud, fils d'Aram, vinrent habiter, soit le territoire sacré, soit la Syrie. Il est le père des Amalécites, qui se répandirent dans différents pays. Un autre frère, Omaim,

fils de Loud, fils d'Aram occupa la Perse.

Dans le chapitre (xxm) intitulé « Généalogie des Perses, opinions différentes des historiens à cet égard, » nous discuterons l'opinion qui identifie Keioumert avec Omaim, fils de Loud; d'autres auteurs pensent qu'Omaim se fixa dans le Wabar, pays qui, s'il faut en croire les conteurs arabes, fut soumis par les Djins (Génies). La postérité d'Abil, fils d'Aws, frère d'Ad, fils d'Aws, habita la ville du Prophète (Médine). Mach, fils d'Aram, fils de Sem, s'empara du pays de Babel, sur les bords de l'Euphrate; son fils Nemrod construisit la tour de Babel et un pont sur le fleuve; il régna cinq cents ans et fut roi des Nabatéens.

De son temps, Dieu divisa les langues; les descendants de Sem en eurent dix-neuf, ceux de Cham dix-sept, et ceux de Jafet trente-six. Par la suite les langues se subdiviاسماما وتشعبّت بعده ذلك اللغات وتغرّقت الالسن وسندكر بعده هذا الموضع فيما يرد من هذا آلكتاب تغرّق الناس في البلاد وما تالوا في ذلك من الاشعار عند تفرّقهم بارض بايل ويقال ان فالغ هو الذي قسم الارض بين الاميم وبذلك سمّي فالغ وهو فالج اي قاسم وولد ارفخشد بن سام بن نوح شالح فولد شالح فالغ ابن شالح الذي قسم الارض وهو حدّ ابرهم عمّ وعابر بن شالح وابنه تحطان بن عابر وابنه يعرب بن تحطان وهو اول من حبّاه ولدة بحيّة الملك انعم صباحا وابيت اللعن وقيل ان غيره ولدة بحيّة الملك انعم صباحا وابيت اللعن وقيل ان غيره حبّى بهذة التحية من ملوك الحيرة وتحطان ابو اليمن كلما على حسب ما نذكرة في تنازع الناس في انساب اليمن في هذا الكتاب

sèrent en un grand nombre d'autres dialectes, comme nous le dirons ci-après en parlant de la dispersion des hommes, et des poëmes qui furent composés lorsqu'ils quittèrent le pays de Babel. Mais quelques-uns croient que ce fut Faleg qui partagea la terre entre les peuples, et que c'est à cette circonstance même qu'il doit son nom de Faleg, ou plutôt Faledj, c'est à dire répartiteur.

Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé, engendra Chalih, qui fut le père du même Faleg, le répartiteur, et l'aieul d'Abraham. Abir, autre fils de Chalih, eut pour fils Kahtan, qui engendra Yarob. Celui-ci fut le premier que ses enfants saluèrent de la félicitation royale conçue en ces termes: « Que ta matinée soit heureuse! Que les malédictions s'écartent de ta personne! »

Mais, selon d'autres, ce fut un roi de Hirah qui fut le premier salué de la sorte. Kahtan est le père de tous les Yemenites, comme nous le prouverons plus loin en parlant des discussions relatives aux origines du Yemen (ch. XLII). Il fut aussi le premier qui parla arabe, c'est à dire qui deوهو اوّل من تكلّم بالعربية لاعرابة عن المعانى وابانته عنها ويقطان بن عابر بن شالح هو ابو جرهم وجرهم بنو عمّ يعرب وكانت جرهم من سكن اليمن وتكلموا بالعربية ثم نزلوا مكة فكانوا بها على حسب ما نوردة من اخبارهم وقطورا بنو عم لهم ثم اسكنها الله تعالى اسمعيل عمّ فنكح في جرهم فهم اخوال ولدة وذكر اهل الكتاب ان لمك بن سام بن نوح حيّ لان الله تبارك وتعالى اوحى الى سام ان الذي وكلته بجسد ادم ابقية الى اخر الأبد وذلك أن ساما دفن تابوت ادم في وسط الارض ووكل لمكا بقبرة وكانت وفاق سام يوم الجمعة وذلك في أيلول فكان هره الى ان قبضة الله ست ماية سنة وكان القيم

signa les choses d'une manière claire (araba) et distincte. Yaktan, fils d'Abir, fils de Chalih, fut le père des Djorhomites, qui étaient, par conséquent, cousins de Yarob. Cette tribu, qui habitait d'abord le Yemen et parlait l'arabe, émigra plus tard à la Mecque et s'y fixa, comme nous le raconterons lorsque nous aurons occasion de parler de son histoire (chap. xxxix). Les fils de Katoura sont aussi leurs cousins. Lorsque, par la suite, Ismaïl vint, d'après l'ordre de Dieu, habiter la Mecque, il se choisit une semme dans la tribu des Djorhomites, qui devinrent ainsi les oncles maternels des enfants d'Ismaïl.

Ceux qui admettent les Écritures disent que Lamek, petit-fils de Noé, est encore vivant, parce que Dieu aurait révélé à Sem les paroles suivantes : • Celui à qui je confierai la garde du corps d'Adam vivra jusqu'à la fin des siècles. • Or Sem, après avoir déposé le cercueil d'Adam au centre de la terre, en avait laissé la garde à Lamek. Sem mourut un vendredi, dans le mois de septembre, à l'âge de six cents

بعد سام في الارض ولدة ارتخشد فكان جرة الى ان قبضة الله البه اربعماية سنة وخسا وستين سنة وكانت وفاته في نيسان ولما قبض الله ارتخشد قام بعدة ولدة شالح بن ارتخشد وكان جرة اربعماية سنة وكاثين سنة ولما قبض الله شالح قام بعدة ولدة عابر فعمر البلاد وكانت في ايامة كواين وتفازع في مواضع من الارض فكان جرة الى ان قبضة الله كلث ماية سنة واربعين سنة ولما قبض الله عابر قام بعدة ولدة فالغ على ناج من سلف من ابائه فكان جرة الى ان قبضة الله مايتى سنة وتسعا وثلثين سنة وقد قدمنا ذكره فيما سلف من هذا الكتاب وماكان ببابل عند تبلبل الالسن ولما قبض الله فالغ قام بعدة ولدة ارغو وقيل ان في ايامة كان مولد نمرود الجبّار فكان عر ارغو الى ان قبضة الله الية مايتى سنة وتسعا وثلثين وقيط الله الله الله الله مايتى سنة وكانت وفاته في نيسان ولما قبض الله

ans. Il fut remplacé par son fils Arfakhchad, qui mourut âgé de quatre cent soixante-cinq ans, au mois d'avril. Son fils Chalih, qui lui succéda, atteignit l'âge de quatre cent trente ans, et laissa en mourant un fils nommé Abir, qui cultiva la terre.

Cette époque sut signalée par de graves événements et des discordes dans différentes contrées. Abir laissa en mourant, à l'âge de trois cent quarante ans, son fils Faleg, qui suivit la voie tracée par ses ancêtres, et vécut deux cent trenteneuf ans. Nous avons déjà parlé de ce dernier, et de la confusion des langues dont Babel sut alors le théâtre (voyez p. 78, 79).

Son successeur fut son fils Argou (Reou), et c'est à cette époque que l'on place la naissance de Nemrod, le tyran. Argou mourut à l'âge de deux cents ans, dans le mois

ارغو اتام في مكانه ساروغ ولدة وقيل ان في ايامة ظهرت عبادة الاصنام والصور لضروب من العلل احدثت في الارض وشبه ذلك فكان فجره الى ان قبضة الله مايتي سنة وثلثين سنة فلما قبض الله ساروغ مقتديا بمن سلف من ابائه وحدثت في ايامة رجف وزلازل لم تعهد فيما سلف من الايام قبلة واحدث في ايامة ضروب من المهن والآلات وكانت في ايامة حروب وتحريب الاحزاب من الهند وغيرها وكان في ايامة حروب وتحريب الاحزاب من الهند وغيرها وكان في الى ان قبضة الله ماية سنة وستا واربعين سنة ولما قبض الله ناخور قام بعدة ولدة تارخ وهو ازر ابو ابرهيم علية السلام وفي عصرة كان تحرود بن كنعان وفي أيام تحرود احدث في الارض عبادة النيران والانوار وجعل لها مراتب في العبادات كور وهالك

d'avril, et laissa après lui son fils Saroug (ou Charoukh). On présume que c'est du vivant de celui-ci que le culte des idoles et des images, du à différentes causes, fut introduit sur la terre. Saroug, après avoir vécu deux cent trente ans, fut remplace par son fils Nakhour, qui suivit l'exemple de ses pères. Cette époque fut signalée par des commotions physiques et des tremblements de terre, phénomènes inconnus jusqu'alors; on inventa aussi plusieurs machines et instruments. On place, dans cette même période, de grandes guerres et la formation de plusieurs nations chez les Indiens et d'autres peuples. Lorsque Nakhour mourut, agé de cent quarante-six ans, son fils Tarikh (Terah), qui n'est autre qu'Azer, père d'Abraham, lui succéda. Ce fut sous le regne de Nemrod ben Kanan, contemporain de Tarikh, que parurent sur la terre le culte du feu et des astres, et les différentes entégories introduites dans ce culte. Des guerres

بالشرق والغرب وغير ذلك وظهر القول بالنجوم واحكامها وكورت الافلاك وعلت لها الالات وقرب فهم ذلك الى قلوب الغاس ونظر اصحاب النجوم الى طالع السنة التى ولد فيها ابرهيم عم وما ذا يوجب فاخبروا المهرود ان مولودا يولد يسقد احلامهم ويزيل عباداتهم فامرالهرود بقتل الولدان واخفى ابرهيم في مغارة ومات ازر وهو تارخ وكان عموه الى ان قبضد الله مايتين وستين سنة،

## الباب الرابع

دكر قصة ابرهم الخليل عليه السلام ومن تلا عصره من الانبيآء والملوك من بنى اسرايــل وغـيــرهم

ولما نشا ابرهم وخرج من المغارة التي كان بها وتامل افاق

terribles ravagèrent le monde, de nouveaux empires et de nouvelles provinces furent fondés en Orient et en Occident, etc. Les étoiles et leur influence sur la destinée devinrent alors un objet d'étude; on traça des sphères, et l'on inventa des instruments pour faciliter ces travaux et les rendre accessibles à l'intelligence. Les astrologues observèrent l'horoscope de l'année dans laquelle Abraham vint au monde, et ils avertirent Nemrod qu'un enfant allait naître qui traiterait leurs rêveries religieuses de folie et renverserait leur culte. Nemrod ordonna de tuer tous les enfants, mais Abraham fut caché dans une caverne. Son père Azer ou Tarikh mourut à l'âge de deux cent soixante ans.

## CHAPITRE IV.

HISTOIRE D'ABRAUAM, L'AMI DE DIEU, DES PROPHÈTES ET DES ROIS D'ISRAEL QUI ONT VÉCU APRÈS LUI.

Lorsque Abraham eut grandi, et qu'il fut sorti de la ca-

العالم وما فيه من دلائل للدن والتاثير نظر الى الرهرة واشراقها فقال هذا ربى فلما راى القر انور منها قال هذا ربى فلما راى القر انور منها قال هذا ربى فلما راى نور الشمس بهرة ما راى فقال هذا ربى وقد تغازع الناس فى قول ابرهم هذا ربى فنهم من راى ان ذلك منه على طريق الاستدلال والاستخبار ومنهم من راى ان ذلك كان منه قبل البلوغ وحال التكليف ومنهم من راى غير ذلك فاتاه جبريل فعلمه دينه واصطفاه الله نبيا وخليلا وكان اوتى رشده من قبل ومن اوتى رشدة فقد عصم من الخطا والرال وعبادة غير الواحد الصمد فعاب ابرهم على قومه ما رأى من عبادتهم وانخاذهم المنحوتات

verne où il s'était caché, il jeta ses regards sur le monde et il y reconnut les preuves de la création et d'une influence supérieure. Observant d'abord la planète Vénus, qui se levait à l'horizon, il dit : «Voici mon Seigneur.» Il vit ensuite la lune, qui jetait plus d'éclat, et dit : « Voici mon Seigneur. Enfin, ébloui par les rayons du soleil, il s'écria encore: . Voici mon Seigneur. . Ges paroles d'Abraham sont diversement commentées; les uns pensent qu'il ne faut les considérer que comme une sorte d'induction ayant un sens interrogatif; d'autres croient que, lorsque Abraham les prononça, il n'avait pas encore l'âge de raison, et par conséquent la responsabilité de ses actes; il y a encore d'autres explications à cet égard. Puis Gabriel vint lui enseigner la vraie religion, et Dieu le choisit pour son prophète et son ami (khalil). (Je dois pourtant faire remarquer que) Abraham avait déjà reçu de Dieu « la direction spirituelle. » (Koran, xx1, 52.) Or celui qui a obtenu ce secours est à l'abri de tout péché et de toute chute, et ne peut altérer le culte dû au Dieu unique et éternel. Abraham s'éleva contre l'idolâtric de son peuple et lui reprocha d'ériger en divinités des

الهة لهم فلما كثر عليهم ذم ابرهم لالهتهم واستغاض ذلك فيهم اتخذ لد المرود النار والقاة فيها مجعلها الله عليه بردا وسلاما وخدت النارى سائر بقاع الارض في ذلك اليوم وولد لابرهم اسمعيل عليهما السلام وذلك بعد ان مضى من عمرة ست وثمانون سنة وثيل تسعون سنة من هاجر وكانت جارية لسارة وكانت سارة اول من امن بابرهم وي ابنة بتويل بن ناخور وفي ابنة عم ابرهم وقد قيل غير ذلك مما سنوردة بعد هذا الموضع وامن به لوط وهو لوط بن هاران بن تارخ بن فاخور وهو ابن اخى ابراهم وارسل الله لوطا الى المداين فاخور وهو ابن اخى ابراهم وارسل الله لوطا الى المداين فاخور وهو الن اخداين المناهم وارسل الله لوطا الى المداين وهو الكذب على المناهم وارسل الله لوطا والكذب على المناهم والكذب على المناهم والله وهو الكذب على المناهم والله وهو الكذب على المناهم والله وهو الكذب على المناهم وهو المناهم وهو المناهم وهو الكذب على المناهم والمناهم والله وهو الكذب على المناهم والمناهم والله وهو الكذب على المناهم والمناهم والمناهم والله وهو الكذب على المناهم والمناهم والمن

figures sculptées. Ces reproches devenant plus vifs chaque jour, et faisant impression sur le peuple, Nemrod fit jeter Abraham dans un brasier ardent; mais Dieu lui donna au milieu des flammes la fraîcheur et le bien-être (Koran, v, 20), et le même jour le feu s'éteignit sur toutes les parties de la terre.

Abraham était agé de quatre-vingt-six ans, ou, selon d'autres, de quatre-vingt-dix ans, lorsqu'il eut Ismail de Agar (Hadjar), esclave de Sarah. Sarah, qui adopta la première la croyance de son mari, était fille de Betouël, fils de Nakhour, et cousine d'Abraham; mais ce point est controversé, comme nous le montrerons plus loin. Lot, fils de Haran, fils de Tarikh, fils de Nakhour, et par conséquent neven d'Abraham, crut aussi en sa mission et fut envoyé par Dieu dans les cinq villes (Pentapole), c'est-à-dire Sodoum, Amoura (Gomorrhe), Admouta (Admah), Saoura (Ségor) et Saboura (Seboïm). Le peuple de Lot était «les

راى من ذهب الى الاشتقاق وقد ذكر الله ذلك لى كتابة بقولة والموتفكة اهوى وهذة البلاد بين تخوم السام ولجاز ما يلى الاردن وبلاد فلسطين الا ان ذلك في حير الشام وهي باقية الى وقتنا هذا وهو سنة اثنين وثلثين وثلثاية خراب لا انيس بها ولجارة المسومة موجودة فيها يراها السغر سودا براقة واقام لوط فيهم يدعوهم الى الله بضعا وعشرين سنة فلم يـومنوا فاخذهم العذاب على حسب ما اقتص الله من اخبارهم وذكر من شانهم فلما ولد اسمعيل لابراهيم من هاجر غارت سارة فيمل ابرهيم اسماعيل وهاجر الى مكة واسكنها بها وبذلك فيمر جل ثناوة مخبرا عن ابراهيم ربغا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الاية فاجاب الله دعوتهم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الاية فاجاب الله دعوتهم

hommes de la Moutafikeh. (Koran, LIII, 54), mot qui dérive de ifk, mensonge, d'après les partisans de l'étymologie. Il en est fait mention dans ce passage du Koran (ibid.):

\*La Moutafikeh a été renversée. Ces cinq villes sont situées entre la Syrie et le Hedjaz, du côté du Jourdain et de la Palestine, mais elles dépendent de la Syrie. On en voit encore (332 de l'hég.) l'emplacement dans un aride désert, où le voyageur remarque des pierres marquées d'empreintes. (Koran, x1, 84) et d'un noir brillant. Lot vécut parmi ces peuples pendant plus de vingt ans, et leur prêcha la vraie religion; mais ils restèrent incrédules et furent punis comme Dieu nous l'apprend dans son saint Livre.

Lorsque Agar eut donné le jour à Ismaîl, Sarah en concut de la jalousie, Abraham conduisit donc Ismaîl et Agar à la Mecque, et les y établit. C'est ce que dit le Koran, qui met les paroles suivantes dans la bouche d'Abraham: « J'ai donné pour demeure à une partie de ma famille une vallée وانس وحشتهم بجرهم والعماليق وجعل افتدة من الناس تهوى اليهم واهلك الله قوم لوط في عهد ابراهيم عتم بما كان من فعلهم واتضح من خبرهم ثم امر الله ابراهيم ان يذبح ولده فبادر الى طاعة ربّه وتلّه للجبين فغداة الله بذبح عظيم ورفيع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ثم ولند لابراهيم من سارة اتتحق وذلك بعد مضى عشرين وماية سنة من عرة وقد تنازع الناس في الذبيج فنهم من ذهب الى انع انتحق ومنهم من رأى انع اسماعيل فان كان الامر بالذبح وقع بمنى فالذبيج اسماعيل لان اسماعيل لان اسمعيل له يدخل الشام بعد ان بالشام فالذبيج اسمعة لان اسمعيل لم يدخل الشام بعد ان بالشام فالذبيج اسماعة فتوج ابراهيم بعد ذلك بقيظورا

sans culture, près de ta maison sainte, etc. . (xiv, 40.) Dieu, exauçant leurs prières, peupla leur solitude en y amenant les Djorhomites et les Amalécites, • dont il leur concilia les cœurs. A (Ibid.) Le peuple de Lotfut détruit du temps d'Abraham à cause de sa corruption, ainsi qu'on le sait. Dieu ordonna ensuite à Abraham d'immoler son fils; Abraham s'empressa d'obéir et il coucha son fils le front contre terre . (xxxvn, 103); mais Dieu le racheta . par un sacrifice précieux . (ibid. 107), et Abraham éleva, . de concert avec Ismail, les fondements du temple. . (11, 121.) Abraham avait atteint l'âge de cent vingt ans lorsque Sarah, sa femme, lui donna son fils Isaac (Ishak). Le sacrifice d'Abraham a donné lieu à diverses opinions : les uns disent que la victime avait du être Isaac, les autres nomment Ismaïl. Si l'ordre d'accomplir le sacrifice sut donné à Mina, ce fut Ismail, puisque Isaac n'est jamais entré dans le Hedjaz; si, au contraire, cet ordre a été donné en Syrie, il faut croire que ce fut Isaac, puisque Ismail ne retourna jamais en Syفولد ند منها ستة ذكور وهم مرن ويتس ومدان ومدين وسدان وسدين وسدان وسوح وتوق ابراهم بالشام وكان عرق الى ان تبضد الله ماية وخسا وسبعين سنة وانزل عليد عشرا من الحدف وتروج اتحق بعد وفاة ابراهم برفقا بنت بتويل فولد لد العيض ويعقوب في بطن واحد وكان البادى منهما الى الغضا عيض ثم يعقوب وكان لاتحق في وقت مولدها ستون سنة وذهب بصر اتحق فدعا ليعقوب بالرياسة على اخوته والنبوة في ولدة ودعا لعيض بللك في ولدة وكان عراضي الي الى تبضد الله ماية وخسا بللك في ولدة ودن مع ابية الخليل ومواضع تبورهم مشهورة وذلك على ثمانية عشر ميل من بيت المقدس في محمد هنالك يعرن عجد ابراهم ومراعية وقد كان اتحق امرولده يعقوب يعرن عجد ابراهم ومراعية وقد كان اتحق امرولده يعقوب

rie après en avoir été expulsé. Après la mort de Sarah, Abraham épousa Keitoura, qui lui donna six fils: Maran (Zimran), Yakach (Yakchan), Madan, Midian, Sanan (Sabbaq-Ychbak) et Souh (Souah). Abraham mourut en Syrie. Lorsque Dieu l'appela à lui, il avait cent soixante et quinze ans, et il avait reçu du ciel dix feuillets.

Après la mort de son père, Isaac épousa Rafaka (Rébecca), fille de Betouël; elle donna le jour en même temps à Ésau (Elis) et à Jacob (Yakoub); mais Ésau vint au monde avant son frère. Isaac avait alors soixante ans, et sa vue s'était affaiblie; il élut Jacob chef de ses frères et son successeur dans sa mission prophétique; à Ésau il donna la royauté sur ses enfants. Isaac fut rappelé par Dieu à l'âge de cent quatrevingt-cinq ans, et on l'enterra avec son père « l'ami de Dieu. « Leur tombeau, situé dans un lieu bien connu, est à dixhuit milles de Jérusalem, dans une mosquée qui est surnommée Mosquée d'Abraham et pâturages d'Abraham (Hébron).

بالمسير الى ارض الشام وبشره بالنبوة ونبوة اولاده الاثنى عشر وهم روبيل وشعون ولاوى ويهودا ويشتحر وزبولون ويوسف وبنيامين وذبن ونغتال وقاذ واشروما فهاولاء الاسباط الاثنى عشر والنبوة والملك ع عقب اربعة منهم لاوى ويهودا ويوسف وبنيامين وكثر جزع يعقوب من اخيد العيص فأمّ نند الله مند وكان ليعقوب خسة الان وخسماية من الغنم واعطى يعقوب لاخيد العيص العشر من غند استكفا لشره وحوفا من صولته بعد ان امند الله من خوند وان لا سبيل لد عليد فعاتبد الله في ولده بخالفته لوعدة واوحى الله اليد لم تطمئي الى قولى فلاجعلى ولد العيص يمكلون ولدك خسماية وخسين عاما فكانت المدّة منذ اخربت الروم بيت المقدس واستعبدت بنو اسرايل الى

Isaac avait ordonné à son fils Jacob de se rendre en Syrie, en lui annonçant qu'il serait prophète et qu'il transmettrait cette dignité à ses douze fils Ruben (Roubil), Siméon (Chamoun), Lévi, Juda (Yahouda), Issachar (Yechsahar), Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nestali, Gad et Acher (Achrouma). Tel est le nom des douze tribus, dont quatre ont conservé le don de prophétie et la royauté: ce sont celles de Lévi, Juda, Joseph et Benjamin. Jacob redoutait beaucoup son frère Ésaü; mais Dieu lui promit sa protection. Cependant Jacob, qui possédait cinq mille cinq cent brebis, en donna la dixième partie à son frère, en cédant à la peur que lui inspiraient sa méchanceté et sa violence, et oubliant que la protection divine le mettait à l'abri des agressions d'Ésau. Aussi Dieu le châtia dans ses enfants pour avoir contrevenu à la promesse divine, et il lui révéla ces paroles : • Tu ne t'es pas reposé sur ma promesse, aussi les fils d'Esau régneront sur les tiens pendant cinq cent cinان فتح عربن لخطاب رضة بيت المقدس وكان احبّ ولد يعقوب اليه يوسف نحسدة اخوته على ذلك وكان من امرة مع اخوته ما انتصد الله في كتابد وخبر بد على لسان نبيد واشتهر ذلك في امّتد وقبض الله يعقوب في بلاد مصر وهو ابن ماية واربعين سنة نحماد يوسف فدفند ببلاد فلسطين عند تربة ابراهم واسخق عمّ وقبض الله يوسف عمّ عصر ولد ماية وعشر سنين وجعل في تابوت من الرخام وشد بالرصاص وطلى بالاطلية الدافعة لهاء والهوآء وطرح في نيل مصر تحومدينة منف وهنالك محمدة وقبل ان يوسف اوصى ان تحل فيدفن عند قبر ابيد يعقوب في محمد ابراهم وكان في عصرة ايوب عمّ

quante ans. Telle a été, en effet, la durée de la période comprise entre la destruction du temple de Jérusalem par les Romains et la captivité des Israélites, jusqu'à la prise de Jérusalem par Omar, fils d'el-Khattab, Joseph était le fils préféré de Jacob, aussi ses frères en deviurent jaloux, et leur haine suscita entre eux et Joseph les événements que Dieu a racontés dans son Livre (sur. xn) par l'intermédiaire de son Prophète, et qui ont une grande notoriété chez ce peuple. Jacob mourut en Égypte, à l'âge de cent quarante ans. Joseph fit transporter et ensevelir son corps en Palestine, près des tombeaux d'Abraham et d'Isaac. Il fut lui-même rappelé par Dien en Égypte, à l'àge de cent dix ans, et déposé dans un cercueil de marbre, soudé de plomb et enduit d'un vernis qui en interceptait le passage à l'eau et à l'air; puis ce cercueil fut jeté dans le Nil, près de Memphis (Menf), à l'endroit où s'élève la mosquée qui porte son nom. D'autres croient que Joseph ordonna que son corps fût transporté et enterré près de son père Jacob, dans la mosquée d'Abraham. A la même époque vivait Job (Eyoub), dont la généaوهو ايوب بن اموس بن زارح بن رعويل بن العيص بن اسحق بن ابراهيم وذلك ببلاد الشام من ارض حوران والبثنية من بلاد الاردن من بين دمشق والجابية وكان كثير المال والولد فابتلاه الله في نفسه وماله وولدة فصبر فرد الله عليه ذلك واقال عثرته واقتص الله ما اقتص من خبرة في كتابه على لسان نبيه صلّعم ومسجدة والعين التي اغتسل منها في وقتنا هذا وهو سنة اثنين وثلثين وثلثاية مشهورة ببلاد نوا والجولان فيها بين دمشق والطبرية من بلاد الاردن وهذا المسجدة والعين على ثلثة أميال من مدينة نوا او نحو ذلك والجدر الذي كان ياوي اليه في خلال بلائه هو وزوجته رجا في ذلك المسجد الى هذا الية في خلال بلائه هو وزوجته رجا في ذلك المسجد الى هذا الوقت. وذكر اهل التورية والكتب الاول ان موسى بن ميشا بن الوقت.

logie est: Job, fils d'Amous, fils de Zarih (Zerah), fils de Rawil, fils d'Ésaü, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Il habitait en Syrie le territoire du Hauran et de Bataniah, dans le district du Jourdain, entre Damas et el-Djabiah. Il était riche et possédait un grand nombre d'enfants; Dieu l'éprouva dans sa personne, sa fortune et ses enfants; mais, touché de sa patience, il lui rendit tout, et mit fin à ses maux. Cette histoire est racontée dans le Koran (sur. xxi, 83, et xxviii, 40). La mosquée de Job et la source où il se lavait sont encore connues aujourd'hui (332) dans le pays de Nawa et de Djawlan, situé dans le district du Jourdain, entre Damas et Tibériade; elles sont à trois milles environ de la ville de Nawa. La pierre sur laquelle il se reposait pendant son malheur, auprès de sa femme Rohma, est encore conservée dans cette mosquée.

- 5 1 of AV Consider shift 18-503

Ceux qui acceptent l'autorité du Pentateuque et des livres anciens disent qu'un prophète du nom de Mouça (Makhir?).

يوسف بن يعقوب نبي قبل موسى بن عمران وهو الذي طلب لخضر بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفح شـ د بن سام بن نوح وذكر بعض اهل الكتاب ان الخضر هو خضرون ابن عائيل بن النفر بن العيص بن الحسق بن ابسرهم وانده ارسل الى قومه فاستجابوا له وكان منوسى بن عمران بن قاهمت ابن لاوي بن يعقوب عصر في زمان فرعون الجبار وهو الرابع من فراعنة مصر وقد كان طال عرة وعظم جسمة وهو الوليد بن مصعب بن معوية بن ابي غير بن ابي السلواس بن ليث بن هاران بن عرو بن علاق وكان بنو اسرايل قد استرقوا بعد مضى يوسف تحم واشتث عليهم البلا واخبر اهل الكهانة والنجوم والمحمر فرعون أن مولودا سيولده ويزيل ملله ويحدث fils de Micha (Manassé), fils de Joseph, fils de Jacob, précéda Moïse (Mouça), fils d'Amran, et que c'est ce Mouça qui se mit à la recherche de Khidr, fils de Malkan, fils de Faleg, fils d'Abir, fils de Chalih, fils d'Arfakchad, fils de Sem, fils de Noé. D'autres, parmi eux, identifient Khidr avec Khidroun, fils d'Amail, fils d'Alnifar (Alifaz), fils d'Esau, fils d'Isaac, fils d'Abraham; ils ajoutent qu'il fut envoyé par Dieu à son peuple et le convertit. Moïse, fils d'Amran, fils de Kahet, fils de Lévi, fils de Jacob, vivait en Égypte du temps de Pharaon le tyran. Celui-ci, le qua-

Leit, fils de Haran, fils d'Amr, fils d'Amlak.

A la mort de Joseph, les Israélites tombèrent dans l'esclavage et souffrirent de grands maux. Les devins, les astrologues et les magiciens annoncèrent à Pharaon qu'un enfant allait naître qui le précipiterait de son trône, et sus-

trième des Pharaons d'Égypte, était alors très-âgé et d'unc haute stature; il s'appelait el-Walid, fils de Moçab, fils de Moawiah, fils d'Abou Nomair, fils d'Abou'l-Hilwas, fils de ببلاد مصر امورا عظیمة نجزع لذلك فرعون وامر بذیج الاطفال فكان من امر موسی وما اوحی الله الی امه فی امره ان تقذفه فی الیم ما اقتص الله من خبرة واوضحه علی لسان نبیه مجد عم وكان فی ذلك الزمان شعیب النبی عم وهو شعیب بن نویل بن رعوایل بن مر بن عنقا بن مدین بن ابرهم وكان لسانه عربیا وكان مبعوثا الی اهل مدین ولما خرج موسی هاربا من فرعون مر بشعیب النبی عم فكان من امرة معه وتزویجه ابنته ما قد ذكر وكم الله موسی تكلیما وشد عضده باخیه هرون وبعثهما ألی فرعون فامر الله موسی بالخروج ببنی اسرایل الی التبه فكان عددهم ستهایة الف بالغ فی اخرین ببنی اسرایل الی التبه فكان عددهم ستهایة الف بالغ فی اخرین

citerait de graves événements en Egypte. Pharaon, effrayé de cette prédiction, fit périr tous les enfants; mais Dieu ordonna à la mère de Moïse d'exposer son fils sur l'eau, ainsi qu'il nous l'apprend par la bouche de Mohammed, son prophète (sur. xx, 39).

A cette époque vécut le prophète Choaib, fils de Nawil, fils de Rawail, fils de Mour, fils d'Anka, fils de Madian, fils d'Ibrahim; ce prophète, qui parlait arabe, fut envoyé vers les Madianites. Moise, fuyant la colère de Pharaon, se rendit auprès de Choaib, dont il épousa la fille, comme il est dit dans le Koran (vii, 83).

Pnis Dieu parla directement à Moïse (IV, 162), lui donna l'assistance de son frère Aaron (Haroun), et les envoya tous deux auprès de Pharaon, qui leur résista et périt dans les flots. Dieu ordonna alors à Moïse de conduire au désert (et-tih) les fils d'Israël, dont le nombre s'élevait à six cent mille adultes, sans compter les enfants. Les tables que Dieu donna à son prophète Moïse, sur le mont Sinaï (tour Sina),

من لمريبلغ وكانت الالواح التى انزلها الله على نبية موسى بن عران على جبل طور سينا من زمرد اخضر وفيها كتابة بالذهب فلما نزل من لجبل راى قوما من بنى اسرايل قد اعتكفوا على عبادة بقر لهم فارتعد فسقطت الالواح من يبدة فيتكسرت مجمعها واودعها في تابوت السكينة مع غيرها وجعله في الهيكل وكان هارون كافل الهيكل وهو قيم الزمان واتم الله انزال التورية على موسى بن عران وهو في التيه وقبض الله هارون اليه فدفن في جبل موات (1) نحو جبال الشراة هما يلى الطور وتبرة مشهور في عجبل موات فيها من بعض الليالي دوي عظم بجن عمنه كل ذي روح وقبل انه غير مدفون بل هوموضوع في تلك المغارة ولهذا الموضع خبر عجيب من وصل الى هذا الموضع عمل علم عما

étaient d'émeraude, et les caractères y étaient gravés en or. En descendant de la montagne, Moïse vit les Israélites prosternés devant un veau qu'ils adoraient; il fut saisi d'effroi, et les tables s'échappèrent de sa main et se brisèrent. Il en réunit les fragments et les déposa avec d'autres objets dans l'arche de la majesté divine » (11, 249), qu'il plaça dans le tabernacle. Il en confia la garde à Aaron, qu'il institua son successeur; puis Dieu acheva de révéler le Pentateuque à Moïse pendant qu'il était dans le désert. Aaron mourut et fut enterré dans la montagne de Moab, près de la chaîne de Cherat, non loin du Sinai. On montre son tombeau dans une antique caverne, d'où l'on entend souvent, pendant la nuit, sortir un grand bruit qui épouvante tous les êtres vivants. On dit encore qu'Aaron n'a pas été enterré, mais seulement déposé dans cette caverne. Les particularités étranges qui se rapportent à ce lieu sont bien connues de tous ceux qui l'ont visité.

Aaron mourut sept mois avant Moise, et âgé selon les uns

وصغناة وكان ذلك تبل وناة موسى بسبعة اشهر وتبض هرون وهو ابن ماية وعشرين سنة وقد قيل ان موسى قبض بعد وناة هارون بثلاث سنين وانه خرج الى الشام فكان لد بها حروب من سرايا كانوا يسرونها من البر الى العماليـ والقربانـيـين (1) والمدنيين وغيرهم على ما ذكرى التورية وانزل الله تعالى على موسى عليه السلام عشر صحف فاستتم ماية محيفة ثم انزل الله عليه التورية بالعبرانية فيها الامر والنهى والتحليل والتحريم والسني والاحكام وذلك ف خسة اسفار والسفر يريدون بد العصيفة وكان موسى عم قد صرب التابوت الذي فيد السكينة من الذهب من ستواية الف مثقال وسبعماية وخسين مشقالا وصار الكافل بعد هرون يوشع بن نون من سبط يوسف وتبض

de cent vingt trois ans, ou de cent vingt ans selon les autres. D'autres croient que Moïse ne mourut que trois ans après son frère, qu'il pénétra en Syrie, et envoya de l'intérieur du pays des expéditions contre les Amalécites, les Korbanites, les Madianites, et d'autres peuples dont il est fait mention dans le Pentateuque. Dieu donna à Moise dix feuillets, qui complétèrent le nombre de cent seuillets. Puis il lui révéla en hébreu le Pentateuque (Tourah), avec les commandements et les défenses, les permissions et les interdictions, les décrets et les décisions que renferment ses cinq sefer (npp), c'està-dire cinq livres.

L'arche où reposait la majesté divine et que construisit Moïse était en or, du poids de six cent mille sept cent cinquante miskal, et, après Aaron, la garde en fut confiée à Josué (Youcha), fils de Noun, de la tribu de Joseph. Moïse mourut à l'âge de cent vingt ans; mais ni lui, ni Aaron n'éprouvèrent les infirmités de la vieillesse, et ils jouirent d'une jeunesse continuelle, a salique sar util anima

موسى عتم وهو ابن عشرين وماية سنة ولم يحدث لموسى ولا لهارون شي من الشيب ولا حالا عن صغات الشباب ولما قبض الله موسى صار يوشع بن نون بعد ذلك يشمّر ببني اسرايل الى بلاد الشام وكان غلب عليها للجبابرة من ملوك العماليق وغيرهم من ملوك الشام فاسرى اليهم يوشع سرايا وكانت لا معهم وقائع فافتتح بلاد اربحا وزغر من ارض الغور وهي ارض البحيرة المنتنة التي لا تقبل الغرق ولا يتكون فيها ذو روح من سمك ولا غيرة وقد ذكرها صاحب المنطق وغيرة من الفلاسفة هن تقدّم وتاخر عن عصرة واليها ينتهي ماء محيرة طبرية وهو الاردن وبدئ مآء محيرة طبرية وهو الاردن وبدئ مآء الدرن الى البحيرة المنتنة خرقها وانتهى الى وسطها وهو نهر وانتهى الى وسطها وهو نهر وانتهى الى وسطها وهو نهر

Après la mort de Moïse, Josué, fils de Noun, conduisit les Israélites en Syrie, où régnaient alors les géants, race de rois amalécites, ainsi que d'autres princes. Il envoya contre eux quelques expéditions et eut avec eux plusieurs engagements; il conquit tout le territoire dépendant de Jéricho et de Zogar, dans le Gour, ou contrée basse du lac Fétide (mer Morte).

Ge lac repousse ce qu'on y jette, et ne renferme ni poissons, ni aucun être vivant, comme l'ont remarqué l'auteur de la Logique (Météorol. II, cap. III) et d'autres philosophes qui ont vécu avant ou après Aristote. Le Jourdain verse dans ce lac les eaux du lac de Tibériade; ce dernier sort du lac Keferla et el-Karoun (?), aux environs de Damas. Arrivé au lac Fétide, le Jourdain le traverse jusqu'à la moitié, sans mélanger ses eaux avec celles du lac, dans le centre duquel il s'engouffre. On ne s'explique pas comment un fleuve aussi عظيم لا يدرى الى ابن غاص من غير ان يزيد في الجدرة ولا ينقص منها ولهدة الجدرة اعنى المنتنة اخبار واتاصيص طويلة قد اتينا على ذلك في اخبار الزمان والاوسط وذكرنا خبر الاحجار التي تخرج منها على صور البطيخ على شكلين يعرن بالجر اليهودي (1) ذكرته الفلاسفة واستعمله اهل الطب لمن به وجع اليهودي المثانة وهو ذو نوعين ذكر وانثى فالذكر المرجال والانثى النساء ومن هذة الجيرة بخرج العقار المعرون بالحمر وليس في الدنيا والله اعلم بحيرة لا يتكون فيها ذو روح من مدينة ارمية (1) والمراغة وهي المجيرة المعروفة هناك بين مدينة ارمية (1) والمراغة وهي المجيرة المعروفة هناك

considérable que le Jourdain n'influe pas sur la crue ou la diminution des eaux du lac. D'ailleurs, on a fait relativement au lac Fétide de longs récits que nous avons reproduits dans nos Annales bistoriques et dans l'Histoire moyenne. Nous y avons parlé aussi des pierres qu'on retire de ce lac, et qui ont deux formes analogues à celle du melon. Ces pierres, connues sous le nom de pierres de Judée, ont été décrites par les philosophes, et sont employées en médecine contre les calculs urinaires. On les divise en deux espèces : les mâles et les femelles; les premières sont employées pour le traitement des hommes et les autres pour celui des femmes. On extrait également de ce lac le bitume nommé el-homar (npn). Il n'y a pas, dit-on, dans le monde d'autre lac qui ne renferme ni poissons, ni, en général, aucun être vivant, excepté celui dont nous parlons, et un autre lac sur lequel j'ai navigué dans l'Aderbaïdjan : il est situé entre les villes d'Ourmiah et de Méragah, et reçoit dans le pays le nom de Keboudan. Plusieurs auteurs anciens ont expliqué les causes

بكبودان وقد ذكر الناس من تقدّم علّة عدم تكون الديوان في الجدرة المنتنة ولم يعرضوا لجدرة كبودان وينبغي على قياس قولهم ان تكون علّتهما واحدة وسارملك الشام وهو السميدع ابن هوبربن مالك الي يوشع بن نون فكانت له معد حروب الى ان قتله يوشع واحتوى على جميع ملكه والحق به غيره من البابرة والعماليق وشن الغارات بارض الشام فكانت مدّة يوشع بن نون في بني اسرايل بعد وفاة موسى تسعّا وعشرين سنة وهو يوشع بن نون بن افرايم بن يوسف بن يعقوب بن اتحق بن ابرهم وقيل ان يوشع بن نون كان بدو محاربته لملك العماليق وهو السميدع ببلاد ايلة محو مدين فني ذلك يقول عون بن وهو السميدع ببلاد ايلة محو مدين فني ذلك يقول عون بن سعد الجرهي (1)

de cette absence complète d'êtres animés dans le lac Fétide; mais, bien qu'ils n'aient fait aucune mention de celui de Keboudan, il est permis de conclure, par analogie, que ce phénomène est déterminé par les mêmes causes dans les deux lacs.

Le roi de Syrie es-Someida, fils de Houbar, fils de Malek, marcha contre Josué, fils de Noun, et, après plusieurs combats, fut tué par ce dernier, qui s'empara de son royaume; mais bientôt plusieurs autres géants alliés aux Amalécites l'attaquèrent, et la Syrie devint le théâtre d'une longue guerre. Josué gouverna les Israélites, après la mort de Moïse, pendant vingt neuf ans. Sa généalogie était Josué, fils de Noun, fils d'Ephraim, fils de Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. On croit que le premier combat que Josué livra à es-Someida, roi des Amalécites, eut lieu dans le pays d'Eilab, près de Madian. Cette circonstance est mentionnée dans les vers suivants de Awf, fils de Saad, le Djerhomite:

بایلة امسی لحمه قد تمرّعا ثمانین الغا حاسریس ودرّعا علىالارضمشيامصعدينوفرّعا ولمرير رآءً قبل ذاك السيدعا أَلم تران العمليّ بن هوبر تداعت عليه من يهود جحافل فامست عداد العماليق بعدة كأن لم يكونوا بين اجمال مكة

وقد كان بقرية من قرى البلقا من بلاد السام رجل يقال له بلعم بن باعور بن سعوم بن فرستم بن ماب بن لوط بن هاران وكان مستجاب الدعوة نحمله قومة على الدعاء على يوشع بن نون فلم يتأت له ذلك وعجزعنه واشار على بعض ملوك العماليق أن يبرز السان من النساء نحو عساكر يوشع ابن نون فتسرعوا ألى النساء فوقع فيهم الطاعون فهلك منهم تسعون الغا وقيل أكثر من ذلك وبلعم هو الذي اخبر الله

N'as-tu pas vu à Eilah la chair de l'Amalécite (Someida), fils de Houbar, mise en lambeaux,

Lorsqu'il fut attaqué par une armée de quatre-vingt mille Juifs, protégés ou non par des boucliers?

Ces cohortes d'Amalécites, qui se trainaient péniblement et grimpaient sur ses traces.

On ne les a plus rencontrées entre les montagnes de la Mecque, et personne depuis lors n'a revu es-Someida,

Dans une bourgade du district de Balka, en Syrie, vivait un homme nommé Balam, fils de Baour, fils de Samoun, fils de Ferestam, fils de Mab, fils de Lout, fils de Haran, et dont les prières étaient exaucées par Dieu. Son peuple le poussa à appeler les malédictions du ciel sur Josué, fils de Noun; mais, ses imprécations étant restées stériles, il engagea un des rois amalécites à envoyer les plus belles de ses femmes dans le camp de Josué. L'armée des Israélites se précipita, en effet, sur ces femmes; mais la peste se déclara parmi eux et enleva quatre-vingt-dix mille hommes, et même un plus grand nombre, d'après le dire de quelques auteurs. C'est de ce Balam que Dieu a dit dans le Koran • qu'il reçut

عند اند اتاه الایات نانساخ منها وتیل آن یوشع بن نون قبض وهو ابن ماید وعشر سنین وقام فی بنی اسرایل بعد یا یوشع کالب بن یوننا بن بارض بن یا هودا ویوشع وکالب الرجان اللذان انعم الله علیها قال المسعودی ووجدت فی نسخت اخری آن القیم فی بنی اسرایل بعد وفاق یوشع کوشان اللغری واند اقام فیهم ثمانی سنین واند هلك وملك عیائیل بن قابیل من سبط یهودا اربعین سنة وقتل کوش جبارا وکان بارض البلقا عاب (ان بنی اسرایل کفرت بعد ذلك فلك الله علیهم کنعان عشرین سنة وهلك فکان علی بنی اسرایل علال الاحباری اربعین عشرین سنة وهلك فکان علی بنی اسرایل علال الاحباری اربعین سنة ثم قام شعویل آلی آن ولیهم طالوت و خرج علیهم جالوت

les signes (de la grâce divine), mais qu'il devint apostat. • (vii, 174.) Josué, fils de Noun, mourut, dit-on, à l'âge de cent dix ans. Après lui les enfants d'Israël furent gouvernés par Kaleb, fils de Youfanna, fils de Bared (Peres), fils de Juda. Josué et Kaleb sont les deux hommes « auxquels Dieu a accordé ses bienfaits. • (Kor. v, 26.)

J'ai trouvé dans un autre texte qu'après la mort de Josué Kouchan el-Koufri (Couchan Richatain?) fut le chef des enfants d'Israël pendant huit ans, et à sa mort il eut pour successeur Amyail, fils de Kabil (Athaniel, fils de Kenaz?), de la tribu de Juda, lequel régna quarante ans et tua Kouch, le géant, qui résidait à Mab (Debbah), dans le pays de Balka. Après lui les Israélites tombèrent dans l'infidélité, et Dieu les assujettit à Kanaan pendant vingt ans. Quand ce roi mourut, Amlal el-Ahbari (Éli, le grand prêtre?) les gouverna durant quarante ans. Samuel (Chamwil) lui succéda jusqu'à l'avénement de Saül (Talout), sous le règne duquel eut lieu l'invasion de Goliath (Djalout), le géant, roi des Berbers de Palestine.

البرارملك البربرمن ارض فلسطين قال المسعودي فاما على الرواية الاولى التي قدمنا ذكرها ان القيم بعد يوشع في بني اسرايه لكالب ابن يوفنا وان القيم بعدة ولمدبرلهم فتحاس بن العازر بن هرون ابن عران ثلثين سنة وقد كان عد الى مصاحف موسي عتم نجعلها في خابية نحاس ورصص راسها واتي بها مخترة بيت المقدس وذلك تبل بنائه فانغرجت فاذا مغارة قيها مخترة ثانية فوضع الخابية عليها فانضمت العضرة على ذلك ككونها اولا ولما هلك فتحاس بن العازر دبر امرهم كوشان الاتيم ملك الجريرة فتعبد بني اسرايل واخذهم البلا ثماني سنين ثم دبر امرهم عنياييل بن يوفنا اخو كالب من سبط يهودا اربعين سنة ثم عنياييل بن يوفنا اخو كالب من سبط يهودا اربعين سنة ثم دبرهم اعلون ملك مواب جهد شديد ثمان عشر سنة ثم دبرهم

D'après la première tradition que nous avons déjà citée, le chef des Israélites, après Josué, fut Kaleb, fils de Youfanna; puis ils furent gouvernés par Fenhas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, fils d'Amran, pendant trente ans. Fenhas, pour préserver les livres de Moise, les déposa dans un coffre de cuivre dont il souda l'orifice avec du plomb, et qu'il porta sur le rocher où le temple devait être élevé plus tard. Ce rocher se fendit et laissa voir une caverne renfermant un second rocher, sur lequel le coffre fut déposé : puis le rocher se referma et reprit sa forme première. A la mort de Fenhas, fils d'Éléazar, les Israélites furent soumis par Kouchan el-Atim (Richataim), roi de la Mésopotamie, qui les asservit et les persécuta pendant huit ans. Anyail (Atinel), fils de Youfanns, frère de Kaleb, de la tribu de Juda, fut leur chef durant quarante ans. Ils passèrent ensuité sous le joug oppressif d'Aloun (Eglon), roi de Moab, qui régna dixhuit ans. Après lui Éhoud, de la tribu d'Ephraim, fut leur

اهود من ولد افرایم خسا و خسین سنة و خسس و ثلثین سنة خلّت من ایامه تم العالم اربعة الان سنة و قیل غیر دلك من التاریخ ثم دبرهم شاعان بن اهود خسا و عشرین سنة ثم قهرهم فیلش الکنعانی ملك الشام عشرین سنة ثم دبرتهم امراق یقال لها دبورا و قیل انها ابنته و ضمّت الیها رجلا من سبط نفتال له باراق اربعین سنة ثمر تداولتهمر روس من بني مدین عوریب و زویب و بنوریا و دارع و صلتا سبع سنین و ثلت اشهر ثم دبرهم جدعول من آل منشا اربعین سنة و قتل ملوك مدین ثم ابنه ابو مالح ثلاث سنین و ثلاثة اشهر ثم دبرهم تولع من آل افرایم ثلثا و عشرین سنة ثم عامین من دبرهم تولع من آل افرایم ثلثا و عشرین سنة ثم عامین من آل منشا اثنین و عشرین سنة ثم ملوك عان ثمانی عشر سنة

juge pendant cinquante cinq ans. La trente-cinquième année de son règne coîncide avec la quatre millième du monde; mais ceci est matière à controverse parmi les chronologistes. Chaan (Chamgar), fils d'Éhoud, gouverna durant vingt-cinq ans. Failach (Yabin), le Cananéen, roi de Syrie, assujettit les Israélites pendant vingt ans. Il eut pour successeur une femme du nom de Débora, que l'on considère comme sa fille; celle-ci régna pendant quarante ans, et associa à son pouvoir un homme de la tribu de Nestali, qui se nommait Barak. Après elle les Israélites obéirent à des chefs madianites, tels que Ourib, Zawib, Banioura, Dara et Salta, pendant une période de sept ans et trois mois. Gédéon (Djidaoun), de la tribu de Manassé, qui extermina ces chefs madianites, régna quarante ans. Le règne de son fils Abimélech (Abou-Malikh) fut de trois ans et trois mois. Ses successeurs furent Toula, de la tribu d'Éphraim, qui régna vingt-trois ans: Yamin (Yaïr), de la tribu de Manassé, vingtdeux ans; les rois d'Ammon, dix-huit ans; Nahchoun (Ab-

ثم محشون من بيت لحم سبع سنين ثم شنشون عشرين سنة يُم املج عشر سنين يم عجران ثمان سنين يم قبهوهم ملوك فلسطين اربعين سنة شم عيلان الكاهن بعد ذلك اربعين سنة وق زمانه ظغر البابليون ببني اسرايل وغضوا التابوت وكان بنو اسرایل یستفتحون به محملوه الی بابدل واحرجوهم می دیارهم وابغائهم وما كان من قوم حزقيل وهم الذين خرجوا من هيارهم وهم النون حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم وكاس اصابهم الطاعون فبتى منهم ثلثة اسباط فلصقب فرقة بالرمل وفرقة بجزيرة من جزائر الحور وفرقة بشواهق الحبال وكان لهم خبر طويل حتى رجعوا الى ديارهم فقالوا لحرتيل هل رايت قوما اصابهم ما اصابنا فقال لا ولا سمعت بقوم فروا من san), de Betlehem, sept ans; Chinchoun (Samson), vingt ans; Amlah, dix ans, et Adjran, huit ans. Les rois des Philistins les tinrent ensuite sous leur joug pendant quarante ans, et après eux Ailan (Élie); le grand prêtre, les gouvernathendant quarante ans. dis (analyzer) carburalt ab-

De son temps, les Babyloniens vainquirent les Israélites, leur enlevèrent l'arche, qui avait été l'instrument de leurs victoires, et la transportèrent à Babel; ils arrachèrent les Israélites à leurs foyers et à leurs familles. A la même époque arriva ce qui est raconté du peuple d'Ézéchiel (Hizkiel) « qui, au nombre de plusieurs milliers d'hommes, quittèrent leur pays de peur de mourir, et que Dieu, après leur avoir dit, Mourez, rappela à la vie. » (Koran, 11, 244.) La pesteles décima, et il ne resta que trois tribus, dont l'une se réfugia au milieu des sables, l'autre dans une île, et la troisième sur le sommet des montagnes. Après de longues épreuves, ils revinrent dans leurs demeures, et dirent à Ézéchiel : « As-tu jamais vu un peuple souffrir ce que nous avons souffert? »——

الله فراركم فسلّط الله عليهم الطاعون بعد سبعة ايام غاتوا عن اخرهم ودبر بنى اسرايل بعد عيلان الكاهن اشاويل بن بروحان بن ناحور وتنبّى فكت فيهم عشرين سنة ووضع الله عنهم القتال وصلح امرهم نخلّطوا بعد ذلك فقالوا لاشماويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فأمر بتمليك طالوت (1) وهو شاول بن قيس بن اثيال بن صرون بن نحورب بن افيح بن بنيامين بن يعقوب بن اشحق بن ابرهم فكله الله عليهم ولم بنيامين بن يعقوب بن اشحق بن ابرهم فكله الله عليهم ولم بنيامين بن يعقوب بن الحق بن المرهم فكله الله عليهم ولم السرايل من مصر الى ان ملك على بنى اسرايل طالوت خسماية اسرايل من مصر الى ان ملك على بنى اسرايل طالوت خسماية سنة واثنتان وسعون سنة وثلثة اشهر وكان طالوت خسماية سنة واثنتان وسعون سنة وثلثة اشهر وكان طالوت حسماية

Non, répondit-il, je n'ai jamais entendu parler d'un peuple qui ait fui devant Dieu comme vous l'avez fait. Sept jours après, Dieu leur envoya la peste, et ils moururent tous jusqu'au dernier d'entre eux.

Après Ailan le grand prêtre, régna Samuel (Ichmawil), fils de Barouhan (Yerouham), fils de Nahour. Ce prophète séjourna vingt ans parmi les Israélites; Dieu éloigna d'eux la guerre et rétablit leur fortune: Mais ils retombèrent dans de nouveaux troubles et ils dirent à Samuel : Donne-nous un roi, afin que nous combattions dans la voie de Dieu. (Koran, II, 247:) Dieu lui ordonna de conférer la royauté à Talout, qui est le même que Saul (Chaoul), fils de Kich, fils d'Atial (Abiel), fils de Saroun (Seror), fils de Nahourab (Bakhorad), fils d'Afiah, fils de Benjamin, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Dieu le revêtit donc de l'autorité, et jamais les Israélites n'avaient été unis comme ils le furent sous Saul. Entre la sortie des enfants d'Israél de l'Égypte, sous la conduite de Moise, et le règne de Saul, on compte une période de cinq cent soixante et douze ans

الادم ناخبرهم نبيهم اشماويل ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا فقالوا فيد ما اخبر الله عزوجل في كتابد اتى يكون لد الملك علينا وتحن احق بالملك مند ولم يون سعة من المال الاية واخبرهم نبيهم أن اية مكلم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربّكم وبقية الاية فكان مدّة ما مكث التابوت ببابل عشر سنين فسمعوا عند النجر حفيف الملائكة تحمل التابوت واشتد سلطان جالوت وكثرت عساكرة وقواده وبلغة انقياد بنى اسرايل الى طالوت فسار البه جالوت من فلسطين باجناس البربر وهو جالوت بن مالود بن دبال بن حطان بي فارس فنزل بساحة بني اسرايل وامر اشماويل طالوت بالخروج ببنى اسرايل الى حرب جالوت فابتلاهم الله بنهر بين الاردن et trois mois. Saul fut d'abord tanneur, et il préparait le cuir; aussi lorsque le prophète Samuel dit aux Israélites, · Dieu vous envoie Saul en qualité de roi , ils répondirent, ainsi que Dieu nous l'apprend dans son livre : « Comment pourrait-il régner sur nous? Nous sommes plus dignes de la souveraineté que lui, car il ne possède pas même des richesses, etc. . (Koran, 11, 248.) - Lesignede laroyauté, répondit le prophète, sera le retour de l'arche, qui est pour vous un gage de sécurité de la part de Dieu, etc. \* (Ibid. 240.) En effet, l'arche sainte était à Babel depuis dix ans; mais dès le lendemain, au point du jour, ils entendirent le frôlement des anges, qui la rapportaient.

Goliath (Djalout) avait affermi sa puissance et accru le nombre de ses soldats et de ses généraux. Jaloux de l'obéissance des Israélites envers Saül, il sortit de la Palestine et marcha contre lui à la tête de différentes races de Berbers. Ce Djalout était fils de Maloud, fils de Debal, fils de Hattan, fils de Farès. Lorsqu'il eut envahi les plaines des Israéوفلسطين وسلط عليهم العطش وقد قصّ الله ذلك في كتابه وامروا كيف يشربون منه فولغ اهل الريبة ولوغ اللاب فقتلهم جالوت (1) عن اخرهم ثم فصل من خيارهم ثلثاية وثلثة عشر رجلا فيهم اخوة داود ولحق داود باخوته فتوافق الجيشان بجيعا فكانت الحرب بينهم سجالا وندب طالوت الناس وجعل لمن يخرج الى جالوت ثلث ملكه وترويج ابنته فبرز اليه داود فقتله بجركان في مخلاته رماه بمقلاع فخر جالوت وقد اخبر الله بذلك في كتابه بقوله وقتل داود جالوت الاية وقد ذكر ابن الحر الذي في خناة داود كان ثلثة احجار اجتمعت فصارت الناهي المنازة داود كان ثلثة احجار اجتمعت فصارت الله واحدا ولها اخبار قدمنا ذكرها فيها سلف من كتبنا

lites, Saul, d'après l'ordre de Samuel, sortit avec son armée pour combattre Goliath. Ce fut alors que Dieu leur envoya une épreuve auprès d'une rivière qui sépare le Jourdain de la Palestine, et qu'il leur infligea les tourments de la soif, ainsi qu'il est raconté dans le Koran (11, 250). Les Israélites furent instruits de la manière dont ils devaient boire; ceux qui doutèrent lapèrent l'eau à la façon des chiens, et furent exterminés jusqu'au dernier par Goliath. Saul choisit ensuite trois cent treize de ses plus vaillants soldats, parmi lesquels se trouvaient David et ses frères. Les deux armées se rencontrèrent, et, le sort de la bataille restant indécis, Saul, pour encourager ses troupes, promit le tiers de son royaume et la main de sa fille à celui qui combattrait Goliath. David marcha contre cet ennemi, et le tua avec une pierre qu'il avait dans son sac de berger, et qu'il lança au moyen d'une fronde. Goliath perit sur le champ, comme on lit encore dans le livre saint : . Et David tua Goliath. . (Ibid. 252.) On raconte que David avait dans son sac trois pierres qui se réunirent et formèrent une seule pierre, avec laquelle

وهي التي قتل بها جالوت وان القوم الذي ولغوا المآء وخالغوا ما امروا به كان القاتل لهم طالوت وقد اتينا على خبر الدرع الذي كان قد اخبرهم نبيهم انه لا يقتل جالوت الامن صاحت عليه واتما صاحت على داود وما كان من هذه الحروب وخبر النهر (1) الذي نش واخبار تملك طالوت واخبار البربر وبدو انسابهم في كتابنا إخبار الزمان وسنورد بعد هذا الموضع في المستحق لد من هذا الكتاب جهلا من اخبارهم وتفرقهم في البلاد ورفع الله ذكر داود واخل ذكر طالوت وابي طالوت ان يغي له بما تقدّم من شرطه فها راى ميل الناس اليه زوجه ابنته وسلم اليه ثلث الجباية وثلث الحكم وثبلث الناس تم

il tua Goliath. Quant aux différents récits qui se rattachent à ce fait, on peut consulter nos ouvrages précédents. On dit aussi que ce fut Saül qui extermina ceux qui lapèrent l'eau de la rivière et désobéirent ainsi aux ordres qu'ils avaient reçus. Nous avons déjà raconté l'histoire de la cotte de mailles au sujet de laquelle le prophète des Israélites leur annonça que celui-là seul qui pourrait la revêtir tucrait Goliath; et, en effet, David seul put s'en couvrir. Pour ce qui concerne le détail de ces guerres, l'histoire du fleuve qui tarit, le récit du règne de Saül, les Berbers et leur origine, nous renvoyons le lecteur à nos Annales historiques. Plus bas, et dans un chapitre plus approprié à ce sujet, nous donnerons un résumé de l'histoire des Berbers et de leur dispersion sur la terre.

Dieu grandit le nom de David et abaissa celui de Saul, qui avait refusé de remplir ses engagements envers David. Cependant, voyant la popularité qui entourait celui-ci, Saul lui donna sa fille en mariage et lui concéda un tiers de ses revenus, de son autorité et de ses sujets. Mais la jalousie حسدة بعد ذلك واراد اغتياله فنعة الله من ذلك وابي داود ان ينافسه في ملكة وتما امر داود فبات طالوت علا سرير ملكة فات من ليلته كمدًا وانقادت بنو اسرايل الى داود فكانت مدّة ملك طالوت عشرين سنة وذكر ان الموضع الذي قتل فية جالوت كان ببيسان من ارض الغور من بلاد الاردن والان الله الحديد لداود فعمل منه الدروع وسخر الله الجبال لة والطير يستحن معه وحارب داود اهل مواب من ارض البلقا وانبرل علية الربور بالعبرانية خسين وماية سورة وجعله ثلثة اثلاث فثلث ما يلقون من اهل اثور وثلث موعظة وترغيب وتجيد وترهيب ما يلقون من اهل اثور وثلث موعظة وترغيب وتجيد وترهيب

que lui inspirait David l'aurait porté à le faire périr dans une embûche, si Dieu ne l'en avait empêché. David, au contraire, ne chercha jamais à lui disputer le pouvoir, et sa gloire ne fit que s'accroître tant que Saul resta sur le trône. Ce roi mourut une nuit dans un violent désespoir, et les Israélites se soumirent à David. La durée du règne de Saül fut de vingt ans. On dit que c'est près de Beisan, dans le Gour ou région inférieure du Jourdain, que Goliath fut tué. Dieu ramollit le fer sous les mains de David, qui en fit des cottes de mailles; Dieu lui soumit aussi les montagnes, et permit aux oiseaux de chanter ses louanges avec David. Ce roi combattit le peuple de Moab, dans le pays d'el-Balka. Il recut du ciel le psautier en hébreu, composé de cent cinquante chapitres, et divisé en trois parties : la première prédit les rapports des Israélites avec Bokhtnaçar (Nabuchodonosor) et l'histoire de ce roi; la seconde, le sort que leur réservaient les Assyriens; la troisième renferme des prédications et des exhortations, ainsi que des cantiques et des prières. On ne trouve dans ce livre ni commandement, ni

وليس فيه امر ولا نهى ولا تحليل ولا تحريم واستقامت الامور لداود ولحقت للحوارج من الكفار باطران الارض هيبة لداود وبغا داود بيتا للعبادة بكور سلام وهو بيت المقدس وهو البيت الباق في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثماية ويعرف بعصراب داود وليس في بيت المقدس بنآ هو اعلى منه في هذا الوقت وقد ترى من اعلاة البحيرة المنتنة ونهر الاردن المقدم ذكرة في هذا ألكتاب وكان من امر داود مع الخصمين ما اقتصّ الله في كتابه وقوله لاحدها قبل استماعه من الاخر لقد ظلمك الاية وقد تنازع الناس في خطية داود فنهم من راى ما وصغنا ونغي عن الانبيآء المعاصى وتعمد الغسق وانهم معصومون وكانت الخطية ما وصغنا وذلك قواد عز وجل يا داود انا جعلناك défense, ni aucune prescription ou interdiction. Le règne de David fut prospère, et sa puissance inspira du respect aux peuples infidèles jusqu'aux extrémités du monde. Il bâtit un temple pour le culte de Dieu dans le Kour Selam, c'est-à-dire à Jérusalem (beit el-moquaddes); ce temple, qui existe encore aujourd'hui, 332 de l'hégire, est connu sous le nom d'Oratoire (Mihrab) de David. C'est maintenant le point culminant de la ville, et l'on aperçoit de là le lac Fétide et le Jourdain, dont nous avons parlé ci-dessus (p. 96 et 97). L'histoire de David et des deux plaideurs est racontée par Dieu dans le Koran, ainsi que la sentence que ce roi prononça avant d'avoir entendu l'autre plaideur : « Il a agi iniquement à son égard, etc. « (xxxvIII, 23.) On n'est pas d'accord sur la nature du crime commis par David. Les uns, adoptant notre manière de voir, nient tout acte de révolte ou d'impiété volontaire de la part des prophètes, parce qu'ils sont présanctifiés (másoum); ils croient donc que le péché de David consiste dans cette sentence inique. C'est

خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق وممهم من راى ان ذلك كان من قصة اوريا بن حيان (1) ومقتله على ما ذكر في كتب المبتدا وغيرها وتأب الله على داود بعد اربعين يوما كان فيها صأمًا باكيا وتروج داود ماية امراة ونشا سلمان وبرع وداخل اباه في قضائه واتاه الله فصل للنطاب وللحكم على حسب ما خبر عنهما عز وجل بقوله وكلا اتيناه حكا وعلما الاية فلما حضرت داود الوفاة اوصى الى ولدة سليمان وتُبِضُ وكان مكل اربعين سنة على فلسطين والاردن وكان عسكره ستين الغا صاحب سيف ودرقة جرد مرد اصحاب باس ونجدة وكان ببلاد ايلة ومدين في عصر داود لقمان الحكم وهو لقمان بن عنق بن مزيد بن صرون وكان نوبيا مولى للقين بن جسر وول دعلى ce que confirme ce verset : « O David, nous t'avons établi notre vicaire sur la terre, juge les hommes selon la vérité. » (Sur. xxvIII., 25.) D'autres allèguent l'histoire et le meurtre de Ouria (Urie), fils de Haïan, comme le racontent « les livres des origines, etc. Le repentir de David fut exaucé après quarante jours de jeune et de larmes. Il épousa cent femmes. Salomon, son fils, ayant grandi, assista son père dans l'exercice de la justice, et recut de Dieu les dons de prophétie et de sagesse, comme le dit le saint livre : « Nous avons donné à chacun d'eux la sagesse et la science, etc. (xxi, 79.) David avant de rendre son âme à Dieu désigna son fils Salomon comme son successeur. Il avait régné quarante ans sur la Palestine et le Jourdain. Son armée se camposait de soixante mille hommes portant l'épée et le bouclier; elle ne comptait que des jeunes gens encore imberhes, mais pleins de courage et de vigueur.

A cette époque vivait, dans le pays d'Aïlah et de Madian, Lokman le Sage, dont le nom entier est Lokman, fils d'Anka,

بالحكمة ولمريزل باتيا في الارض مظهرا للحكة والرهد في هذا العالم الى ايام يونس بن متى حتى ارسل الى اهل نيفوى من بلاد الموصل ولما قبض داود قام بعدة ابنه سليمان بالنبوة وللحكة وغرعدله رعيته واستقامت له الامور وانقادت له لجيوش وابتدا سلهان بناء بيت المقدس وهو المجد الاقصى الذى بارك الله حواد فطا استم بناؤه ابتنا لنغسه بيتا وهو الذي يسمى في وقتنا هذا كنيسة القامة وهي اللنيسة البعظمي في بيت المقدس عند النصاري ولهم كنائس غيرها معظمة ببيت التدس منها كنيسة صهيون وتد ذكرها داود واللنيسة المعروفة بالحسمانية ويزهمون أن فيها قبر داود عمم واعطى الله

fils de Mezid, fils de Saroun; c'était un Nubien, affranchi de Lokain, fils de Djesr. Il naquit dans la dixième année du règne de David. Ce fut un esclave vertueux auquel Dieu accorda le don de la sagesse; il vécut, et ne cessa de donner au monde l'exemple de la sagesse et de la piété, jusqu'à l'époque de la mission de Jonas, sils de Matta, chez les habitants de Ninive, dans le pays de Moçoul.

Après la mort de David, Salomon, son fils, hérita, de son caractère prophétique et de sa sagesse. Il étendit sa justice sur tous ses sujets, rendit ses États florissants et maintint la discipline dans son armée. Ce fut Salomon qui bâtit « la maison de la sainteté, » c'est à dire la mosquée el-Aksa, que Dieu a entourée de ses bénédictions. Après avoir terminé cet édifice, il bâtit pour lui-même une maison qu'on nomme aujourd'hui Keniget el-Komamah, et qui est la principale église (Saint-Sépulcre) des chrétiens de Jérusalem; mais ils ont encore dans cette ville d'autres églises vénérées, telles que l'église de Sion, nom que mentionne déjà David, l'église

سليمان من الملك ما لم يعطه احدا قبله وسخر الله له الانس وللحن والطير والربح على حسب ما ذكر الله في كتابه عرّ وجـــّل فكان ملك سلجان على بنى اسرايل اربعين سنة وقبيض وهو ابن اثنتين وخسين سنة،

## الباب الخامس

ذكر ملك ارخبعم بن سليمان بن داود ومن تلاه من ملوك بنى اسرايل وجل من اخبار الانبياء عم

وملك على بني لسرايل بعد وفاة سليمان ارخبعم بن سليمان واجتمعت عليه الاسباط ثم افترقوا عنة إلا سبط يهودا وسبط بنيامين فكان ملكه الى ان هلك سبع عشرة سنة وملك على

d'el-Djesmanieh (l'Incarnation), qui renferme, selon eux, le tombeau de David, etc. Dieu rendit Salomon plus puissant que tous ses prédécesseurs; il soumit à son pouvoir les hommes, les génies, les oiseaux et les vents, ainsi qu'il l'a révélé dans son saint livre. (Koran, xxi et xxxvIII). Salomon régna sur les Israélites pendant quarante ans, et il mourut à l'âge de cinquante-deux ans.

of water bearing

上的自身被逐渐发展

CHAPITRE V. REGNE D'ARKHOBOAM, FILS DE SALOMON, FILS DE DAVID; ROIS D'ISRAËL SES SUCCESSEURS; APERCU DE L'HISTOIRE DES PROPHÈTES. yamina mangkandan orat 200 a dal 2000 tili di

Après la mort de Salomon, Arkhoboam, son fils, régna sur les enfants d'Israel; mais les tribus, qui lui avaient été toutes soumises, se séparèrent de lui, excepté celles de Juda et de Benjamin. Il mourut après un règne de dix-sept ans.

العشرة الاسباط بوريعم وكانت له كوائن وحروب واتخذ عجلا من الذهب ولجوهر وعكف على عبادته ناهئله الله وكان ملكه عشرين سنة وملك بعده ابيا بن ارخبعم بن سليمان ثلث سنين ثم ملك بعده احاب اربعين سنة وملك بعده يورام ناظهر عبادة الاصنام والتهائيل والصور فكان ملكه سنة ثم ملكت عليهم امراة يقال لها عيلان نوضعت السيف في ولد داود فلم يبق منهم الا غلام فانكرت بنو اسرايل ذلك من فعلها فقتلوها وكان ملكها سبع سنين وقيل غير ذلك ومثلوا عليهم الغلام الذي كان بقى من نسل داود فلك ولد سبع سنين فاتام ملكا اربعين سنة وقيل دون ذلك وملك يعدة امضيا فكان ملكه اثنتين وخسين سنة وقيل دون ذلك وملك يعدة امضيا فكان ملكه اثنتين وخسين سنة وكان في عصرة اشعيا النبي عثم ولاشعيا

Les dix autres tribus furent gouvernées par Bouriam (Jéroboam), qui eut à soutenir d'importantes guerres et qui adora un veau d'or enrichi de perles. Dieu le fit mourir après un règne de vingt ans. Après lui Abya, fils d'Arkhoboam, fils de Salomon, fut roi pendant trois ans; puis Ahab, qui régna quarante ans. Youram (Jehoram), qui lui succéda, rétablit le culte des idoles, des statues et des images, et régna un an. Les Israélites furent ensuite gouvernés par une femme du nom d'Ailan (Athalie), qui extermina tous les descendants de David; un seul enfant échappa au massacre. Le peuple, révolté de la cruauté de cette reine, la tua après, un règne de sept ans (mais on n'est pas d'accord sur ce chiffre). et mit à sa place cet enfant, seul rejeton de David. Il monta sur le trône à l'âge de sept aos, et régoa quarante ans, ou moins, selon quelques historiens. Son successeur, Amadia, régna cinquante deux ans ; le prophète Isaïe (Achaiah), qui vivait à cette époque, eut de fréquents rapports avec ce roi.

معة اخبار كثيرة فكانت لد حروب قد اتيما على ذكرها في كتاب اخبار الرمان وملك بعده يوتام بن عنها عشر سنين وتيل ستة عشرة سنة وملك بعدة احار ناظهر عبادة الاصنام وطفى واظهر البغى فسار اليد بعض ملوك بابل وكان بقال لد فلعيفس وكان من عظماء ملوك بابل فكانت للاسرايلي معنه فلعيفس وكان من عظماء ملوك بابل فكانت للاسرايلي معنه حروب الى أن اسرة البابلي وخرب مدن الاسباط ومساكنهم وكان في الماممة وانكروا نبوة داود وبن تبلاه من الدينة في قد عنه الاسامرة وانكروا نبوة داود وبن تبلاه من الدينة وابوا أن يكون بعد موسى نبى وجعلوا رؤسهم من ولد هرون من عران والاسامرة في وتنا هذا وهو سنة انفتين وتلثيلي وتلفاية ببلاد فلسطين والاردن في قرى متقرقة مثل الغرية المعروفة بعارا (الله وهو فله العروفة بعارا (الله وهو

Nous avons raconté, dans nos Annales historiques, les guerres qui éclatèrent sous Amadia. Son successeur fut Yokam (Jotam), fils d'Oziah; il régna dix ans, ou, selon d'autres, seize ans. Après lui Ahar (Ahaz) releva les idoles, et se montra aussi impie que cruel. Un des plus puissants rois du pays de Babel, Falaifas (Teglatpileser), marcha contre lui; après de longues guerres, le Babylonien fit prisonnier le roi d'Israël et détruisit les villes et les établissements des tribus.

A la même époque, des querelles religieuses s'élevèrent parmi les Juifs et amenèrent le schisme des Samaritains. Ces dérniers rejetèrent la prophétie de David et de ses successeurs, soutinrent qu'il n'y avait plus eu de prophète depuis Moise, et choisirent leur chef parmi les descendants d'Aaron, fils d'Amran; aujourd'hui (332 de l'hég.) ils habitent des bourgades séparées sur le territoire de la Palestine et du Jourdain; comme Ara, entre Ramlah et Tibériade,

بين الرملة وطبرية وغيرها من القرى الى مدينة نابلس وأكثرهم في هذه المدينة ولهم جبل يقال لهم طور بريد (1) للاسامرة علية صلوات في اوقاتها ولهم بوقات من الغضة ينفخ فيها عند اوقات الصلوات وهم الذين يقولون لا مساس ويزعون ان نابلس في بيت المقدّس وفي مدينة يعقوب وهنالك مرعاة وهما صنغان متباينان كتباينهم لسائر اليهود احد الصنغين يقال لهم اللوشان والاخر الدوستان (2) احد الصنغين يقول بقدم العالم ومعانى غير ذلك اعرضنا عنها مخانة التطويل وان كتاننا هذة كتاب خبر ليس كتاب ارآء ونحل فكان ملك حاز الى ان اسرة الملك البابلى سبع عشرة سنة ولما اسرملك

et d'autres bourgs, jusqu'à Naplouse, où ils sont en plus grand nombre. Ils ont une montagne qu'ils nomment Tour-Berid, sur laquelle ils prient dans les temps prescrits par leur religion. Ils ont des trompettes d'argent dont ils sonnent aux heures de la prière. Ce sont eux qui disent : Ne me touchez pas. (Koran, xx, 97.) Ils donnent le nom de Maison sainte (nom de Jérusalem) à Naplouse, ville de Jacob, où se trouvaient ses pâturages. Ils sont divisés en deux sectes, aussi séparées l'une de l'autre qu'elles le sont des Juifs; l'une s'appelle Kouchan et l'autre Doustan. Une de ces deux sectes soutient l'éternité du monde et d'autres dogmes que nous ne mentionnons pas ici pour éviter les longueurs; d'ailleurs notre ouvrage est un livre d'histoire, et non un traité d'opinions et de doctrines.

Ahaz avait régné dix sept ans avant d'être fait prisonnier par le roi de Babel. Durant sa captivité, son fils Hizkiel (Ézéchias) monta sur le trône. Celui-ci fut fidèle au culte du vrai Dieu et fit briser les statues et les idoles. Sous son ولد له يقال له حرقيل بن احار فاظهر عبادة الرجان وامر بكسر التهائيل والاصنام وفي ملكه سار ستجاريب ملك بابل الى بيت المقدس فكانت له حروب كثيرة مع بنى اسرائل وقتلوا من اصحابه خلقا كثيرا وسبا من الاسباط عددا كثيرا فكان ملك حرقيل الى ان هلك تسعا وعشرين سنة ثم ملك بعد حرقيل ولدة يقال له ميشا فعم شرة سائر اهل مكلته وهو الذي قتل اشعيا البنبي عم فبعت الله اليه ملك الروم قسطنطين (1) فسار اليه في الجيوش فهزم جيشه واسره فاقام في أيدى الروم عشرين سنة واقلع عما كان عليه وعاد الى مكله أيدى الروم عشرين سنة واقلع عما كان عليه وعاد الى مكله ملك ولد يقال له امور بن ميشا فاظهر الطغيان وكغر بالرجن ملك ولد يقال له امور بن ميشا فاظهر الطغيان وكغر بالرجن الأومود والمناه والمنا

Hizkiel mourut après un règne de vingt-neuf ans, et son fils Micha (Manassé) monta après lui sur le trône. Ce roi, qui persécuta avec rigueur tous ses sujets, fit aussi périr le prophète Isaïe. Dieu dirigea contre lui Constantin, roi de Roum. Manassé alla à sa rencontre avec son armée, mais ses soldats prirent la fuite, et lui-même fut fait prisonnier. Il resta vingt ans dans le pays de Roum, dépouillé de toute sa puissance, puis il fut mis en fiberté; il revint dans ses États et mourut après un règne de vingt-cinq ans, ou, selon d'autres, de trente ans.

bus d'Israël, insprat la sittagement and the eli montil

Son successeur fut Amour (Amon), qui se révolta, ren:a le vrai Dieu, et rétablit le culte des idoles. Sa tyrannie étant devenue excessive, Pharaon le boîteux sortit de l'Égypte à la tête de son armée et marcha contre lui. Après avoir وعبد الثاثيل والاصنام فلما اشتد بغيد سار اليد فرعون الاعرج من بلاد مصرى الجيوش فامعنى في القتل واسره فرعون ومضى بد الى مصر فهلك هناك وكان ملكد خس سنين وقيدل غير ذلك وملك بعده اخ لد يقال لد يوفيهم وهو ابو دانيال النبي عتم وفي عصر هذا الملك صار البخت نصر وهو مرزبان العراق والعرب من قبل ملك فارس وكان يومئد ببلخ وكانت تصبة الملك فامعنى البخت نصر القتل لبنى اسرايل والاسر وجلهم الى ارض العراق واخذ التورية وما كان في هيكل بيت المقدس من كتب الانبياء وسير الملوك فطرحد في بئر وجد الى تابوت السكينة فاودعد بعض المواضع من الارض فيقال اند كان من سبى من بنى اسرايل ثمانية عشر الغا وفي هذا العصر كان

répandu des flots de sang, il s'empara d'Amon et le conduisit en Égypte, où ce roi mourut prisonnier. Son règne avait duré cinq ans, mais on n'est pas d'accord à cet égard. Son frère Youfiham, père du prophète Daniel, lui succéda.

Du temps de ce roi vivait Nabuchodonosor (Bokhtnaçar) gouverneur (satrape) de l'Irak et des Arabes pour le roi de Perse, dont Balkh était alors la capitale. Ge chef étranger massacra ou amena captifs dans l'Irak un grand nombre d'Israélites; il prit le Pentateuque (Tourah), les autres livres des Prophètes et les Choniques des rois, qui étaient conservés dans le temple de Jérusalem, et les jeta dans un puits; il s'empara aussi de l'arche sainte et la mit en lieu súr dans son pays. Le nombre des Israélites qui furent emmenés en captivité s'éleva, dit-on, à dix-huit mille. Le prophète Jérémie vivait à la même époque. Nabuchodonosor, après avoir envahi l'Égypte et tué Pharaon le boiteux,

ارميا النبي عتم وسار البخت نصر الى مصر فقتل فرعون الاعرج وكان يومند ملك مصر وسار نحو المغرب فقتل بها ملوكا وافتح مدائن وقد كان ملك فارس تروج جارية من سبايا بنى اسرايل فاولدها ولدا فرد بنى اسرايل الى ديارهم وذلك بعد سنين ولما رجعت بنو اسرايل الى بلادها ملكت عليها زربابيل بن سلسال فابتنى مدينة بيت المقدس وقر ما كان خرب واخرجت بنو اسرايل التورية من البئر واستقامت لهم الامور فاقام هذا الملك على عارة ارضهم ستا واربعين سنة وشرع لهم الصلوات وغيرها من الشرائع مما كان تلف عنهم في حال السبى والسامرية تزعم ان التورية التى في ايدى اليهود ليست التورية التى في ايدى اليهود ليست التورية التى في ايدى اليهود ليست التورية التى والسامرية اوردها موسى بن عران عتم وتلك حرقت وبدلت وغيرت وان

qui régnait alors dans cette contrée, marcha contre l'Occident, fit périr plusieurs rois et conquit un grand nombre de villes.

Le roi de Perse avait épousé une jeune fille juive qui était parmi les captifs, et dont il eut un enfant. Ce roi permit aux Israélites de retourner dans leur pays quelques années après. Rentrés dans leurs foyers, ils furent gouvernés par Zorobabel, fils de Salathiel (Salsal), qui rétablit Jérusalem et tout ce qui avait été ruiné. Les Israélites retirèrent le Pentateuque du puits où il était enfoui; leur royaume redevint florissant, et ce roi consacra un règne de quarante-six ans à rendre leurs terres à la culture, et à rétablir les prières et les prescriptions qu'ils avaient oubliées pendant leur captivité.

Les Samaritains prétendent que le Pentateuque qui est entre les mains des Juifs n'est pas celui que Moïse leur a apporté; que celui là a été brûlé, changé et corrompu, et الحدث لهذه التي بايديهم هذا الملك المذكور لانه جعها هي كان يعفظها من يني اسرايل وان التورية المحيحة في التي بايدي السامرية دون غيرهم فكان ملك هذا الملك الى ان هلك ستا واربعين سنة ووجدت في نحفة اخرى ان المتروج في بني اسرايل هو البخت نصر نفسه وهو الذي ردهم ومن عليهم ودبر اسمعيل بن ابرهم الحليل امر البيت بعد ابراهم عليهم ودبر اسمعيل بن ابرهم الحليل امر البيت بعد ابراهم ونباه الله وارسله الى العماليق وتبائل الهي فنهام عن عبادة الاوتان وامنت طائعة منهم وكفر اكثرهم وولد لاسماعيل اثني عشر ذكرا وهو نابت وتبدار واربيل ومبسم ومسمع وذوما ومساوحداد واثبها ويطور ونافش وباقدما وكانت وصية ابراهم ومساوحداد واثبها ويطور ونافش وباقدما وكانت وصية ابراهم ومساوحداد واثبها ويطور ونافش المناهم الخيدة التكين وقد قبل

que l'autre est dù à Zorobabel, qui l'a recueilli de la bouche des Israélites qui l'avaient retenu par cœur. Ils se croient donc les seuls et uniques possesseurs du texte authentique. Ce roi mourut après un règne de quarante-six ans. D'après une autre version, ce fut Nabuchodonosor lui-même qui épousa une fille juive, rétablit les Israélites dans leur pays et les protégea.

et les protégea.

Ismail, fils d'Abraham, l'ami de Dieu, fut chargé de la garde de la Maison (la Kaabah) après son père. Dieu lui accorda le don de prophétie, et l'enveya chez les Amalécites et les tribus du Yemen pour les détourner de l'idolâtrie. Quelques-uns acceptèrent la foi, mais le plus grand nombre persévéra dans l'infidélité. Ismail eut douze fils : Nabet, Kidar, Arbil, Mibsam, Michmà, Douma, Masa, Haddad, Atima, Yetour, Nafech et Bakedma, Abraham avait désigné comme son successeur son fils Ismail; celui-oi élut à son tour son frère Isaac, ou, selon d'autres, son fils Kidar. Is-

الدم بعد خطب طویل ولما بلغت مریم بنت بحران سبع عشرة سنة بعث الله الیها جبریل فننخ فیها الروح نحسمات بالمسیح عیسی عتم فولدته بقریة یقال لها بیت لحم علی امیال می بیت المقدس وولد فی یوم الاربعاء لاربع وعشرون می کانون الاوّل وکان می امره ما ذکره الله فی کتابه واتّنج علی لسان نبیه کمد صلّعم وقد رفعت النصاری ان ایشوع الناصری ای المسیح اتام علی دین می سلف می قومه یقرا التوریة والکتاب السالفة فی مدینة طبریة می بلاد الاردن فی کنیسة یقال لها المدرس ثلثین سنة وقیل تسعل وعشرین سنة وانه فی بعض الایام کان یقرا فی سفر اشعبا اذ نظر فی السفر الی کتاب می نور فید انت بنی و خالصتی اصطفیتك لنفسی فاطبق السفر و دفعه الی خادم الکنیسة و خرج و هو یقول الان تحت کالمة الله فی این البشر وقد

Quand Marie, fille d'Amran, eut dix-sept ans, Dieu lui envoya Gabriel, qui souffla en elle l'esprit, et elle devint grosse du Messie. Jésus (Ica), fils de Marie. Jésus naquit dans un village nommé Betléhem (Beit-labam), à quelques milles de Jérusalem, le mercredi 24 décembre. Son histoire a étérévélée par Dieu et racontée par l'intermédiaire de son Prophète. dans le Koran (sur. m., etc.). Les chrétiens prétendent que Jésus, le Nazaréen, c'est-à-dire le Messie, suivit la religion de sesancêtres, et qu'il étudia, pendant vingt-neufou trente ans, le Pentateuque et les livres anciens dans une synagogue appelée el-Midras (מסררש). Un jour, en lisant le livre d'Isaïe, il y vit ces mots tracés en caractères de feu : « Tu es mon fils et mon essence, je t'ai élu pour moi. (S. Matth. xn., 18; of. Isaïe, xtu, 1.) Il ferma le livre, le remit au serviteur du temple et sortit en disant : « Maintenant la parole de Dieu s'est accomplie dans le fils de l'homme. D'autres disent

قبل ان المسيح كان في قرية يقال لها ناصرة من بلاد اللجون من المال الاردن وبذلك سميت النصرانية ورايت في هذه القرية كنيسة تعظمها النصاري ونيها توابيت من حجارة فيها عظام الموتي تسيل منها ريت تحيين كالربّ تتبرك به النصاري وان المسيح مرّ بحيرة طبرية وعليها اناس من الصيادين وهم بنو زبدا واثنا عشر من القصارين فدعاهم الى الله وقال اتبعوق تصيدون البشر فاتبعه ثلثة من الصيادين وهم بنو زبدا واثنا عشر من القصاريين وقد ذكر متى ويوحنا ومارتش ولوقا وهم عشر من الاربعة الذي نقلوا الانجيل والقوا فيه خبر المسيح وما كان من مولدة وكيف عمدة يحيى بن زكريا وهو يحيى

aussi que le Messie habitait le bourg de Nazareth (Naçarah), situé sur le territoire d'el-Ladjoun, dépendant du district du Jourdain, et que c'est ce qui a valu aux chrétiens le nom de Nazaréens.

J'ai visité dans ce bourg une église très-vénérée par les chrétiens; elle renferme des ossements humains dans des cercueils de pierre, et il en découle de l'huile épaisse comme un sirop; les chrétiens croient se sanctifier en la recueillant.

Le Messie, en passant devant le lac de Tibériade, y vit quelques pêcheurs qui étaient les fils de Zebeda, et douze foulons; il les appela vers Dieu et leur dit: « Suivez-moi et vous pêcherez des hommes. » Trois de ces pêcheurs, fils de Zebeda, et douze foulons le suivirent. Matthieu (Matta), Jean (Yohanna), Marc (Markoch) et Luc (Louka) sont les quatre apôtres qui ont écrit l'Évangile et raconté l'histoire du Messie, sa naissance, le baptême qu'il reçut de Jean, fils de Zacharie, ou Jean Baptiste, dans le lac de Tibériade, et,

المعمدى في بحيرة طبرية وقيل في نهر الاردن الذي يخرج من طبرية ويجرى الى البحيرة المنتفة وما فعل من الاعاجيب واتا من المحبرات وما بالله من اليهود الى ان رفعة الله تعالى اليه وهو ابن ثلث وثلثين سنة وفي الانجيل خطب طويل في امر المسيح ومريم ويوسف النجار إعرضنا عن ذلك لان الله تعالى لمريخبر بشي من ذلك ولا خبر به نبية مجد صلعم،

## الباب السادس

ذكر اهل الغنرة عن كان بين المسيم وعد صلى الله عليه وسلم

قال المسعودي وقد كان بين المسيح ومجدد صلَّعُم في الغترة جماعة

selon d'autres, dans le Jourdain, fleuve qui sort de ce lac et se jette dans le lac Fétide. On trouve aussi dans ce livre le récit des prodiges et les miracles accomplis par le Messie, et le traitement que les Juis lui infligerent, enfin son ascension à l'âge de trente-trois ans. L'Évangile fournit en outre de longs détails sur le Messie, Marie, et Joseph le charpentier; mais nous croyons devoir les passer sous silence, parce que ni Dieu, ni son prophète Mohammed ne les ont rapportés (dans le Koran).

## CHAPITRE VI.

DES HOMMES QUI ONT VÉGU DANS L'INTERVALLE, C'EST-À-DIRE ENTILE

On compte dans l'intervalle (el-fitreh) qui sépare le Messie de Mohammed plusieurs personnages qui ont cru en un من اهل التوحيد وعمن يقرّ بالبعث وقد اختلف الناس فيهم في الناس من راى ان منهم انبيآء ومنهم من راى غير ذلك فمن ذكر انه نبى حنظلة بن صغوان وكان من ولد اسمعيل بن ابرهم السليل وارسل الى اصحاب الرس وكانوا من ولد اسمعيل وهم قبيلتان يقال لاحداثها قدمان والاخرى يامن وقيل رعويل وذلك بالمين فقام فيهم حنظلة بن صغوان بامر الله فقتلوه فاوحى الله الى نبى من بنى اسرايل من سبط يهودا ان يأمر البخت نصر ان يسير اليهم فسار اليهم فاق عليهم فذلك تولد الله عرّ وجل فالم احسوا باسنا اذاهم منها يركضون الى قولد فلا عمدين وقيل ان القوم كانوا من جيم وقيد ذكر ذلك بعض من شعرائهم في مرتيته لهم فقال

Dieu unique et en la résurrection; mais c'est une question controversée que de savoir s'il y eut ou non des prophètes parmi eux. Un de ceux à qui l'on donne ce nom est Hanzalah, fils de Safwan, descendant d'Ismaïl, fils d'Abraham. Il fut envoyé chez les Ashab er-ras (Koran, xxv, 40), qui avaient la même origine, et qui se divisèrent en deux tribus, les Kadman et les Yamen ou Rawil, habitant toutes deux le Yemen. Hanzalah, fils de Safwan, exécuta l'ordre de Dieu et fut tué. Dieu révéla alors à un prophète israélite, de la tribu de Juda, qu'il enverrait Bokhtnaçar contre ce peuple. En effet, ce roi les attaqua à la tête de son armée. Tel est le sens de cette parole divine, . Mais quand ils ont senti notre force, ils out cherché à fuir, et des versets suivants jusqu'aux mots : . Nous les avons rendus semblables au blé moissonné et se desséchant. » (Ibid., xxi, 12-15.) On dit aussi que ce peuple était himiarite, et c'est ce que prouve le passage suivant d'une élégie composée par un poête de cette nation :

بكت عينى لاهل الرس رعويه وقه وسدمان واسلم (ا) من ابى درع نكال الحي تحسطان وذكر عن وهب بن منبه أن ذا القرنين وهو الاسكندركان بعد المسيع في الغترة وانه كان حم حما راى فيه انه دنى من الشمس حتى اخذ بقرئيها في شرقها وغربها فيقص روباة على قومه فسموة ذا القرنين والمناس في ذى القرنين تنازع كثير قد اتينا على ذلك في كتاب اخبار الزمان وفي الكتاب الاوسط وسنذكر لمعال من خبرة عند ذكرنا الموك اليونانيين والروم وكذلك تنازع الناس في اسحاب اللهف في الى الاعصار كانوا فيهم من راى غير ذلك وسناي من زعم انهم كانوا في الغترة ومنهم من راى غير ذلك وسناي ملع من اخبارهم في ذكرنا ملوك الروم في هذا الكتاب وان كتا

Mes yeux répandent des larmes sur le peuple d'er-Ras, sur Rawii et Kadman.

Fuis le courroux d'Abou Dirà, qui est le châtiment de la tribu de Kahtau-

On croit, sur l'autorité de Wahb, fils de Monabbih, que Dou'l-Karnein, c'est-à-dire Alexandre, vécut après le Messie, dans l'ère de l'intervalle. Il eut un songe dans lequel il lui sembla être assez près du soleil pour en saisir les deux extrémités à l'ouest et à l'est; il raconta son rêve à son peuple, qui le surnomma Dou'l-Karnein ou le maître des deux cornes. Cependant ce personnage est l'objet de discussions que nous avons insérées dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne; nous donnerons en outre un abrégé de son histoire en parlant des rois grecs et byzantins. (Voy. chap. xxx.)

Le même désaccord existe sur l'époque où vécurent : les hommes de la caverne : (Koran, xvm); les uns les placent dans l'ère d'intervalle, les autres sont d'un avis différent, قد اتينا على ذلك في الكتاب الاوسط وفيها سلف من كتاب اخبار الزمان وهن كان في الفترة بعد المسيع جرجيس وقد ادرك بعض الحواريين فارساد الى بعض ملوك الموصل يدعوه الى الله فقتلد واحياه الله وبعثد اليد تأنية فقتلد فاحياد الله فام بنشرة في الثالثة واحرقد واذراه في دجلة فاهلك الله ذلك الملك وجيع اهل المملكة عمن اتبعد على حسب ما وردت بد الاخبار عن اهل المملكة عمن اتبعد على حسب ما وردت بد والسير لوهب بن منبد وغيرة وهن كان في الفترة حبيب المبتدة النجار وكان يسكن بحديثة انطاكية من ارض الشام وكان بها ملك متجبر يعبد القاتيل والصور فسار اليد اثنان من تلاميذ ملك متجبر يعبد القاتيل والصور فسار اليد اثنان من تلاميذ

Nous donnerons aussi un aperçu de leur histoire dans le chapitre consacré aux rois de Roum (ch. xxvii); on peut encore consulter notre Histoire moyenne et nos Annales historiques.

Parmi ceux qui vécurent dans l'intervalle, après le Messie, on cite Djordjis (George), qui fut contemporain de quelques apôtres. Envoyé auprès d'un roi de Moçoul pour le convertir au vrai Dieu, il fat mis à mort, Dieu le ressuscita et lui donna la même mission; le roi le tua encore, mais Dieu lui rendit la vie et le renvoya auprès du roi. Celui-ci le fit brûler et jeta ses cendres dans le Tigre. Dieu détruisit ensuite ce roi et tous ses partisans. Tel est le récit fait par ceux qui suivent les Écritures et rapporté dans les livres intitulés, De l'Origine et des coutames, par Wahb, fils de Monabbih, et d'autres auteurs.

Un autre personnage de l'ère d'intervalle est Habib le charpentier. Il habitait Antioche de Syrie, où régnait un tyran qui adorait les idoles et les images. Deux disciples du المسيح يدعونه الى الله تعبسهما وضربهما فعرّرها الله بثالث وقد تنوزع فيه فذهب كثير من الغاس انه بطرس هذا اسمه بالرومية واسمه بالعربية سمعان وبالسريانية شمعون الصغا(1) وذهب كثير من الغاس واليه ذهب سائر فرق النصرانية ان الثالث المعرّز به هو بولس وان الاثنين المتعدّمين اللذين اودعا للبس ها توما وبطرس فكان لهم مع ذلك الملك خطب طويل فيها اظهروا من الاعجاز والبراهين من ابراء الامكم والابرس واحياء الموق وحيلة بولس عليه عداخلته اياة ولطغه له واستنقاذ الموق وحيلة بولس عليه عداخلته اياة ولطغه له واستنقاذ صاحبيه من للبس نجآء حبيب النجار فصدّة هم لما راى من ايات الله وقد اخبر الله بذلك من امرهم في كتابه بقولة اذ

Messie lui furent envoyés pour le convertir; mais il les fit mettre en prison et frapper de verges. Dieu leur donna un troisième auxiliaire, dont le nom a soulevé des discussions; le plus grand nombre des auteurs cite un apôtre nommé Botros (Petrus) en latin, Siman en arabe, et en syriaque

Chimoun alsefa ( La ) -

Plusieurs auteurs cependant, d'accord avec toutes les sectes chrétiennes, disent que ce troisième apôtre était Paul, et que les deux autres qui furent jetés en prison étaient Thomas et Pierre. Ils demeurèrent longtemps auprès de ce roi et prouvèrent leur mission par des miracles, en guérissant des aveugles et des lépreux, et en ressuscitant des morts. Paul, ayant obtenu un libre accès auprès de ce roi et capté sa faveur, fit mettre en liberté ses deux compagnons.

Habib le charpentier vint ensuite et crut aux apôtres en voyant leurs miracles. Dieu a raconté cette histoire dans son livre, au verset : « Nous leur avons envoyé deux hommes, أرسلنا اليهم اثنين فكذّبوها فعرزنا بثالث الى قولة رجل يستى وتتل بطرس وبولس عدينة رومية وصلباً منكوسين وكان لها فيه خبر طويل مع الملك ومع سيما الساحر ثم جعلا بعد ذلك في اخرنة من البلور وذلك بعد ظهور دين النصرائية وخزنتها في كنيسة هنالك قد ذكرناها في الكتاب الاوسط عند ذكرنا لتباتب رومية واخبار تلاميذ المسيح وتغرّقهم في البلاد وسنورد في هذا الكتاب لمعًا من اخبارهم فاما اصحاب الاخدود فكانوا في الفترة في مدينة نجران اليمن في ملك ذي نواس وهو القاتل لذي شناتر وكان على دين اليهود فبلغة أن قوما بتجران على دين اليهود فبلغة أن قوما بتجران على دين المسيح فسار اليهم بنفسة فاحتفر لهم اخاديد في

et ils les traitèrent d'imposteurs; nous leur donnâmes l'appui d'un troisième, etc. » jusqu'aux mots « Un homme vint en toute hâte. » (Kor. xxxvi, 13, 19.) Pierre et Paul périrent à Rome, où ils furent crucifiés la tête en bas, après avoir en de longs rapports avec le roi et Simon (Sima) le magicien. Quand le christianisme eut triomphé, leurs reliques furent mises dans des châsses de cristal, que l'on conserve dans une église de Rome. En parlant des curiosités de cette ville dans notre Histoire moyenne, nous avons donné ces détails ainsi que l'histoire des disciples du Messie et de leur dispersion en différents pays. Nous reviendrons encore sur ce sujet.

Pendant cette ère d'Intervalle vécurent aussi les hommes de la fosse, qui habitaient Nedjran, dans le Yemen, sous le règne de Dou-Nowas, le même qui fit périr Dou-Chenatir. Ce roi, qui professait le judaïsme, apprenant qu'il y avait à Nedjran des sectateurs du Messie, se rendit lui-même dans cette ville, fit creuser des fosses, qu'il remplit de char-

الارض وملاها جمرا واضرمها نارًا ثم عرضهم على اليهودية في التبعد تركد ومن ابي قذف في النار فاوق بامراة معها طغل ابن سبعة اشهر فابت ان تتخلّى عن دينها فادنيت من النار فيزعت فانطق الله الطغل فقال يا امّة امض على دينك فلا نار بعدها فالقاها في النار وكانا مومنين موحدين لا على دين النصرانية في فلا الوقت فضى رجل منهم يقال لد ذو ثعلبان الى قيصر منك الروم يستنجده فكتب لد الى النجاشي لاند كان اقرب اليهم دارًا فكان من امر للبشة وعبورهم الى ارض اليهن وتغلّبهم عليها الى أن كان من أمر سبف ذي يزن واستنجاده الملوك الى ان انجدة انوشروان ما قد اتينا على ذكرة في كتاب اخبار الزمان وفي الكتاب الخبار الزمان وفي الكتاب الخبار الزمان وفي الكتاب الخبار الزمان وفي الكتاب الدوسط وسنذ كر لمعًا من ذلك في موضعه ان شاء الله

bons ardents, et ordonna aux habitants d'embrasser le judaïsme; il relâcha ceux qui obéirent et fit jeter les récalcitrants dans le feu. On amena une femme avec son enfant âgé . de sept mois, et elle refusa d'abjurer sa religion. Lorsqu'on l'approcha du feu elle fut saisie d'effroi; mais Dieu donna la parole à l'enfant, qui s'écria : « Ma mère, persévère dans ta religion, car après ce feu il n'y en aura pas d'autre. - Ils périrent ensemble dans les flammes: c'étaient des croyants monothéistes et non des chrétiens (trinitaires), comme ceux de notre siècle. Un homme de la même nation, nommé Dou Táleban, alla invoquer le secours de César, roi de Roum (Byzance); l'empereur écrivit au Nedjachi (roi d'Abyssinie), dont le pays était plus voisin du Yemen. On trouvera dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne le récit de l'invasion et de la conquête du Yemen par les Abyssiniens, jusqu'à l'époque où Seif Dou Yezen invoqua l'appui de plusieurs rois, et obtint celui d'Anouchirwan; nous y reviendrons en outre en temps opportun en parlant

فيها يرد من هذا أللتاب عند ذكرنا لاخبار الاذواء وملوك اليمن وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه قصة اصحاب الاخدود بقوله العزيز المحميد وهن كان في الفترة خالد بن سنان العبسى وهو خالد بن سنان بن غيث بن عبس وقد ذكره النبي صلّعم فقال ذلك نبى اضاعه قومه وذلك ان نارا ظهرت في العرب فافتتنوا بها فاخذ خالد هراوة ودخلها وهو يقول بدا بدا كل هدى فأخذ خالد هراوة ودخلها وهو يقول بدا بدا كل هدى مودا الى الله الأعلى لادخلتها وهي تتلظى ولاخرجي منها وثيابي تندا واطفاها فها حضرته الوفاة قال لاخوته اذا دفنت فانه

des Dous et des rois du Yemen (voy. chap. xLIII). Dieu a raconté dans son livre l'aventure des hommes du fossé, au verset, « Les hommes du fossé ont été tués, etc. » jusqu'aux mots : « le Puissant, le Glorieux » (Koran, LXXXV, 4, 8).

Parmi les personnages de l'Intervalle on cite encore Khaled, fils de Sinan el-Absi, ou bien Khaled, fils de Sinan, fils de Geit, fils d'Abs, désigné par ces paroles de Mohammed : C'est un prophète que sa nation a perdu. Voici son histoire: le culte du feu s'était introduit chez les Arabes, et se propageait à la faveur des troubles religieux, au point que ce peuple était à la veille de se soumettre à l'idolâtrie des Mages, Khaled, un bâton à la main, se jeta dans les flammes en s'écriant : La voilà, la voilà, la route qui conduit vers le Dieu suprême! Certes, je pénétrerai dans ce brasier ardent et j'en sortirai les vêtements humides de rosée. En effet, il éteignit le feu. Sur le point de mourir, il dit à ses frères : Lorsque je serai enterré, un troupeau d'ànes sauvages, con-

ستجىً عانة من جيرية دمها عير ابترفيضرب قبرى بحافره فاذا رايتم ذلك فانبشوا عنى فان ساخرج فاخبركم بجميع ما هو كائن فلما مات ودفنوة راوا ما تال وارادوا ان يجرجوه فكره ذلك بعضهم وتالوا مخان ان تسبّنا العرب بانا نبشنا ميتا لنا واتت ابنته رسول الله صلّعم فسمعته يقرا قبل هو الله احد الله الصمد فقالت كان أبي يقول هذا وسنذكر فيما يرد في هذا الله المعودي وتمن كان في الفترة رياب السبّي وكان من عبد قال المسعودي وتمن كان في الفترة رياب السبّي وكان من عبد قبس عم من شن وكان على دين المسيح قبل مبعث رسول الله صلّعم فسمعوا مناديا ينادي من السمّاء قبل مبعث النبي خير صلّعم فسمعوا مناديا ينادي من السمّاء قبل مبعث النبي خير

duit par un onagre sans queue, viendra frapper ma tombe de son pied; dès que vous serez témoins de ce fait, ouvrez ma tombe, j'en sortirai et je vous instruirai de tout ce qui existe. Après que Khaled fut enterré, ses compagnons virent s'accomplir ce qu'il avait prédit, et voulurent exhumer son corps; mais quelques-uns d'entre eux s'y opposèrent, dans la crainte que les Arabes ne leur reprochassent d'avoir profané le tombeau d'un de leurs morts. Plus tard, la fille de Khaled vint trouver le prophète de Dieu, au moment où il récitait: Dis, il est le Dieu unique, le Dieu éternel (Koran, cxn, 1, 2), et elle s'écria: Mon père prononçait les mêmes paroles. Dans le courant de notre récit nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce personnage.

Riab ech Channi, de la tribu d'Abd Kais et de la branche de Chann, vécut aussi dans l'ère d'Intervalle; il suivait la religion du Messie Jésus, fils de Marie, avant la venue du prophète de Dieu. On entendit, antérieurement à la prédication de l'islam, une voix qui criait dans le ciel : « Les meilاهل الارض ثلثة رياب الشنى وبحيرا الراهب ورجل آخر لم يات بعد يعنى النبى عمّ وكان لا يموت احد من ولد رياب الا رأواطشا على قبره ومنهم اسعد ابوكرب للحميرى وكان مؤمنا وامن بالنبى صلّعم قبل مبعثه بسبعماية سنة وقال

شهدت على اجهد اته رسول من الله بارى النسم فلومُدَّ هرى الى ههرة كلفت وزيرًا له وابن عم وهو اول من كسا اللعبة الانطاع والبرود ولذلك يقول بعض جير

وكسونا آلبيت الذي حرّم الله ملاء معطّداً وبرودا ومنهم قس بن ساعدة الايادي بن اياد بن اد بن معدّ وكان حكم العرب وكان مقرّا بالبعث وهو الذي يقول من عاش مات

leurs des hommes sont au nombre de trois: Riab ech-Channi, Bohaira, le moine, et un autre qui n'est pas encore venu , c'est-à-dire le Prophète. Jamais un des ensants de Riab n'est mort sans que la rosée ait rafraîchi sa tombe.

Citons aussi Açâd Abou Kerb, l'Himiarite, vrai croyant, qui proclama le Prophète sept siècles avant sa venue; il dit;

J'atteste qu'Ahmed (Mohammed) est l'envoyé du Dieu créateur de la vie;

Si je pouvais vivre jusqu'à son siècle, je serais son vézir et son cousin.

Ce fut Açâd qui; le premier, revêtit la Kâbah de tapis et d'étoffes précieuses; c'est ce qui a fait dire à un Himiarite:

Nous avons couvert le temple que Dieu a consacré de tapis ornés de broderies et de franges.

Parmi les hommes de l'Intervalle vécut Koss, fils de Saïdah, descendant d'Yad, fils d'Odd, fils de Mâdd, et juge des Arabes. Il croyait en la résurrection, et disait sans cesse: ومن مات فات وكل ما هو آتِ آتٍ وقد صربت العرب محكمته

واحبكم من قبس واجبري من الذي الذي الذي الذي الخيار من حقان أصبح دائنوا المادة المادة

وقدم وفد من اياد على النبى صلعم فسالهم عنه فقالوا هلك فقال رجه الله كاننى انظر اليه بسوق عكاظ على جهل له اجهر وهو يقول ايها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هوآت آت اما بعد فان في السماء لخبرا وان في الارض لعبرا بحور تمور ونجوم تغور وسقف مرفوع ومهاد موضوع اقسم قس بالله قسما أن الله دينا ارضى من دين انتم عليه ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون أرضوا فاقاموا ام تركوا

- Quiconque vit, doit mourir; celui qui meurt, passe; tout ce qui doit venir, viendra.
   Sa sagesse et sa science sont proverbiales chez les Arabes; c'est ce qui a fait dire à el-Acha:
- Plus sage que Koss, plus fougueux que celui (le lion) qui veille au fond de sa tanière dans le fourré du bois de Haffan.
- Lorsque les délégués du peuple d'Yad se rendirent auprès du Prophète, il s'informa de Koss, et dit en apprenant sa mort : Que Dieu lui fasse miséricorde! Je crois encore le voir à la foire d'Okaz, monté sur son chameau roux, et disant à la foule : Hommes, réunissez-vous, écoutez et retenez ceci: Quiconque vit, doit mourir ; celui qui meurt, passe ; tout ce qui doit venir, viendra. Le ciel est plein d'enseignements et la terre d'exhortations ; voyez la mer se gonfler, les astres disparaître, le firmament s'étendre comme une toiture, et la terre comme un lit. J'en atteste le Dieu de Koss, la religion de ce Dieu vaut mieux que la vôtre. Pourquoi les hommes partentils et ne reviennent-ils plus? Soit qu'ils obtiennent de rester, soit qu'on les abandonne au sommeil,

داموا سبيل موتلف وعل مختلف وقال ابياتا لا احفظها فقام وبو بكر الصديق فقال انا احفظها يا رسول الله فقال هاتها ففال

في الذاهبين الاوليسن من القرون لنا بصائر لله المسائر الله المسادر واليت قدى تحسوها يمضى الاصاغر والاكابر لا يسرجع الماضى ولا يبقى من الباقين خابر المقدن الله لا يسرجع الماضى ولا يبقى من الباقين خابر المقدن سارالقوم صائر المقدن سارالقوم سائر المقدن سارالقوم سائر المقدن سارالقوم سائر المقدن المقد

فقال رسول الله صلّعم رح الله قسًّا اننى لارجو ان يبعثه الله المد وحدة قال المسعودي ولقس اشعار كثيرة وحكم واخبار فبصر في الطب والرجو والغال وانواع الكم وقد ذكرنا ذلك في

ils suivent la même route, et ne diffèrent que par leurs actes. Quant aux vers de Koss (ajouta le Prophète), je les ai oubliés, . — Abou Bekr, le juste, se leva et dit : «Envoyé de Dieu, ces vers, je les sais. — Eh bien! récite-les, dit le Prophète. « Abou Bekr reprit :

cardional command stress areas areas also have been been

Dans ces premières générations qui ont disparu, quelle leçon pour nous!

Quand je vois que tout aboutit sans retour à la mort;

Que, petits et grands, tout mon peuple suit cette route; en le sitt'

Que l'absent ne revient plus, et que celui qui demeure passera soudain,

Je suis sûr que, moi aussi, je rejoindrai infailliblement mon peuple.

Le Prophète dit alors: Que Dieu ait pitié de Koss! je sonhaite que le Seigneur le ressuscite comme une seule nation! — — Maçoudi ajoute: On attribue à Koss un grand nombre de poésies, de sentences et d'anecdotes relatives à la médecine, à la divination par le vol des oiseaux et d'autres proكتابنا اخبار الزمان وفي الاوسط ومن كان في الفترة زيد بن عرب بن نفيل ابو سعيد بن زيد احد العشرة وهو ابن عم عربن الخطاب لحا وقد كان زيد رغب عن عدادة الاصنام وعابها فاولع به عن الخطاب سفهاء مكة وسلطهم عليه فآذوة فسكن كهفا بحرآء وكان يدخل مكة سرّا وسار الى الشام فبحث على الدين فسمته النصاري ومات بالشام ولة خبر طويل مع الملك والترجمان ومع بعض ملوك غسان بدمشق قد اتبينا عليه فيها سلف من كتبنا ومنهم اميّة بن إلى الصلت الثقفى وكان شاعرا عاقلا وكان يتجر الى الشام فيلقي اهل أللنائس من اليهود والنصاري ويقرا ألكتب وكان قد علم أن نبيًّا سيبعث في العرب فكان يقول اشعارًا على ارآء اهل الديانة يصف فيها

nostics, etc. dont nous avons parlé dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne.

Un autre personnage de l'ère d'Intervalle est Zeid, fils d'Amr, fils de Nofeil, le père de Sâid, fils de Zeid, et l'un des dix (Zeid), cousin germain d'Omar, fils d'el-Khattab. Ce Zeid réprouva le culte des idoles, mais son oncle el-Khattab excita contre lui la populace de la Mecque et le leur livra. Cette persécution l'obligea à se réfugier dans une caverne du mont Hira, d'où il se rendait secrètement à la Mecque. Puis il passa en Syrie pour faire des recherches sur la vraie religion, et il y mourut empoisonné par les chrétiens. Ses rapports avec le rôi et l'interprète, et avec un des rois Gassanides de Damas, forment un long récit que nous avons rapporté dans nos précédents écrits.

On cite encore Omayah; fils d'Abou's-Salt et-Takefi, poëte intelligent, qui faisait le commerce avec la Syrie; il fréquenta le clergé juif et chrétien, étudia les livres saints et reconnut qu'un prophète serait envoyé aux Arabes. Dans السموات والارض والشمس والقروالملائكة والانبياء ويذكر البعث والنشور ولجنة والنار ويعظم الله وحدة من ذلك قوله المحمد لله لا شريك له من لم يقُلُها فنفسه ظُمَا ووصف اهل الجنة في بعض كماته فقال

فلا لغو ولا تاثيم فيها وما فاهوا به لهم مقدم ولي بلغه طهور النبى صلّعم اغتاظ لذلك وتاسف واق المدينة ليسلم فردة للسده ورجع الى الطائف فبينماة ذات يوم مع فتية يشرب اذ وقع غراب فنعب ثلثة اصوات وطار فقال امية اتدرون ما قال قالوا لا قال فانه يقول ان امية لا يشرب الكاس الثالثة حتى يموت فقال القوم ليكذبن قوله ثم قال حثوا كاسكم فيثوها فلا انتهت الكاس الثالثة الى امية الحمى عليه فسكت

ses poésies, il suit les doctrines de la vraie religion; il décrit les cieux et la terre, le soleil, la lune, les anges et les prophètes; il chante la résurrection, le paradis, l'enfer, et célèbre l'unité de Dieu, comme dans ce vers:

Louanges à Dieu, qui n'a pas d'égal; ne pas proclamer cette vérité, c'est être injuste envers soi-même; et dans cet autre, où il parle des élus:

Là plus d'erreur, plus de faute; le bonheur qui leur est promis est éternel.

L'annonce de l'apparition de notre saint Prophète lui inspira autant de colère que de chagrin; il se rendit à Médine pour se faire musulman; mais la jalousie l'en détourna, et il revint à Taïf. Un jour qu'il était à boire avec quelques jeunes gens, un corbeau s'abattit près de lui, croassa trois fois, et s'envola. « Savez-vous ce que dit cet oiseau ? demanda Omayah à ses compagnons. — Non, répondirent-ils. — Il dit qu'Omayah ne boira pas une troisième coupe sans mourir. — Prouvons qu'il a menti, s'écrièrent les jeunes gens. »

طويلا ثم افاق وهو يقول لبيكما لبيكما هانذا لديكما انا من حفت به النعمة ولم يجد الشكر

ان تغفر اللهم تغفر جمّاً وأنّ عبد لك لا المّا ثم قال أنا من حفت به النعم والعمد ولم يجهد بالشكر ثمر انشا يقول

إنَّ يوم الساب يوم عظم شاب فيه الصغير شيبًا طويلا ليتنى كنت تبل ما قد بدالى في روس الجبال ارقى الوعولا كلَّ عيش وان قطاول دهرًا صائر مددَّةً الى ان يدولا ثم شهق شهقة فكانت فيها نفسه قال المسعودى وقد ذكر جاعة من اهل المعرفة بايام الناس واخبار من سلف كابن داب والهيثم بن عدى وابي محنف لوط بن يحيى ومحد بن السائب

Omayah fit promptement remplir les coupes; à la troisième rasade il tomba et resta longtemps sans connaissance; puis il revint à lui et dit : « J'obéis, j'obéis, me voici auprès de vous; moi que la grâce environnait, je ne l'ai pas payée de mes remerciments :

«Si tu pardonnes, ò mon Dieu! puisse ton pardon être complet. Est-il un de tes serviteurs qui soit sans tache?»

Il répéta encore : « Moi que la grâce avait comblé, j'ai négligé d'en témoigner ma reconnaissance, » et il ajouta ces vers :

Jour du jugement, jour terrible, où l'enfant vieillira soudain d'une rapide vieillesse!

Que ne puis-je échanger mon sort contre celui du berger qui fait paitre ses chèvres agrestes au sommet des montagnes!

Toute vie, quelle que soit sa durée, aboutit au terme où elle doit finir?

Puis il rendit le dernier soupir dans un râle suprême.

Plusieurs écrivains qui connaissent bien les hommes et les événements du passé, tels que : Ibn Dab, el-Heitem, fils اللكبى ان السبب في كتابة قريش واستغتاحها في اوائل كتبها باسمك اللهم هو ان امية بن اني الصلت الثقفي خرج الى الشام في نفر من ثقيف وقريش وغيرهم فلما رجعوا تأفلين نزلوا منزلا واجتمعوا لعشائهم اذ اقبلت حية صغيرة حتى دنت منهم فحصبها بعضهم بشى في وجهها فرجعت وشدّوا سغرتهم ثم تأموا فشدّوا على ابلهم وارتحلوا من منزلهم فلما برزوا عن المنزل اشرنت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكّئة على عصى لها فقالت ما منعكم ان تطعموا رحية الجارية المسكينة التي جاءتكم عشية تألوا ومن انت قالت ام العوام اوتمت منذ اعوام اما وربّ العباد لتغرقي في البلاد ثم ضربت بعصاها

d'Adi: Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia, et Mohammed, fils de Saïb el-Kelbi, expliquent de la manière suivante l'habitude qu'avaient les Koreichites d'inscrire en tête de leurs écrits la formule : En ton nom, 6 mon Dieu! Omayah fils d'Abou's-Salt et-Takefi fit un voyage en Syrie avec des gens de Takef, de Koreich et d'autres tribus. Au retour, leur caravane s'arrêta dans une certaine station pour y prendre les repas du soir, lorsqu'un petit serpent se montra et s'approcha de la troupe; mais, atteint à la tête par du gravier qu'on lui jeta, il rebroussa chemin. Le repas terminé, les voyageurs rattachèrent leur bagage sur les chameaux et quittèrent cette station. Ils n'en étaient qu'à une petite distance, quand une vieille femme, appuyée sur un bâton, apparut sur un tertre de sable et leur dit : « Qui vous a empêchés de donner à manger à Rahimah, la pauvre servante qui est venue vous trouver ce soir?-Qui es-tu toi-même lui demandèrent les voyageurs. - Je suis la mère du reptile, veuve depuis des années. Mais vons, par le Dieu qu'on adore, vous serez dispersés sur la terre! Puis elle frappa le sol de son

الارض فاثارت بها الرمل وقالت اطيلى ايابهم ونقوى ركابهم فوثبت الابل كأن على ذروة كل بعير منها شيطانا ما يملك منها شيا حتى افترقت في الوادى فجمعناها من آخر النهار الى من غد ولم نكد فلما انخناها لنرحلها طلعت علينا النجوز فعادت بالعصا كفعلها اولا وعادت بمقالتها اطيلى ايابهم ونقرى ركابهم فخرجت الابل ما مملك منها شيا فجمعناها من غد ولم نكد فلما انخناها لنرحلها طلعت علينا النجوز ففعلت مثل فعلها في الاولى والثانية فنفرت الابل وامسينا في ليلة مقرة ويتسنا من ظهرنا قعلنا لامية بن الى الصلت اين ما كنت تخبرنا بعدى نغسك فتوجع الى ذلك الكيب الذي كانت تأقي منه النجوز نغسك فتوجع الى ذلك الكيب الذي كانت تأقي منه النجوز نغسك فتوجع الى ذلك الكيب الذي كانت تأقي منه النجوز نغسك فتوجع الى ذلك الكيب الذي كانت تأقي منه النجوز

bâton, et en souleva la poussière en disant : . Diffère leur retour et dissémine leurs montures. . Aussitôt les chameaux bondirent comme si chacun d'eux portait un diable sur sa bosse; rien ne put les retenir, et ils se disperserent dans la vallée. Nous passames toute la nuit (disent ces voyageurs) à les réunir avec la plus grande difficulté, et nous les faisions agenouiller pour les charger, quand la vieille se montra encore, fit le même manége avec son bâton, et répéta les mêmes paroles : « Diffère leur retour et dissémine leurs montures. . Les chameaux rompirent aussitôt leurs freins et s'enfuirent. Après les avoir réunis à grand'peine pour le lendemain, nous les fimes agenouiller, mais la vieille nous apparut une troisième fois, et, avec une conjuration semblable à celle des deux jours précédents, elle dispersa nos bêtes. Nous veillames cette nuit à la clarté de la lune et en désespérant de les retrouver. Nous demandames ensuite à Omayah, fils d'Abou's-Salt : « Que nous disais-tu donc de ta science? · Omayah se rendit sur la colline où la vieille s'était montrée à nous, et descendit de l'autre côté; il franchit une

حتى هبط من ناحية اخرى ثم صعد كثيبا آخر حتى هبط منه ثم رفعت له كنيسة فيها قناديل واذا رجل جالس ابيض الراس واللحية قال امية فلما وقعت رفع راسة فقال انك المتبوع قلت المن الله فن ابن ياتيك صاحبك قلت من اذني اليسرى قال فباتي الثياب يامرك قلت بالسواد قال هذا خطب للن كدت ولم تفعل ولكن صاحب هذا الامر يكلمه في اذنه اليمنى واحب الثياب اليه البياض لها حاجتك لحدثته حديث واحب الثياب اليه البياض لها حاجتك لحدثته حديث المتبوز فقال صدقت وليست بصادقة هي امراة يهودية هلكم زوجها منذ اعوام وانها لن تزال تصنع ذلك بكم حتى تهلكم ان استطاعت قال امية له الحيلة قال اجمعوا ظهركم ناذا جاءتكم فغعلت كما كانت تفعل فقولوا سبعا من فوق وسععا من اسفيل

seconde colline, et apercut devant lui une église éclairée pardes lampes; sur le seuil était un homme dont la chevelure et la barbe étaient blanches. Je m'arrêtai près de lui, raconte Omayah, il leva la tête et me dit : . Tu es un chef de secte? - Oni, répondis-je. - Par où ton Seigneur se révèle t-il à toil - Par mon oreille gauche. - Et quel vêtement t'ordonne-til? - Le noir. - Ainsi font les génies, reprit-il, toi tu as failli être prophète; mais le possesseur de la prophétie recevra l'inspiration par l'oreille droite, et préférera les vêtements blancs. Enfin que désires-tu? . Je lui racontai mon aventure avec la vieille femme, et il reprit : « Tu dis vrai, toi; mais elle a menti. C'est une juive, dont le mari est mort depuis longtemps, et elle ne se lassera pas de répéter cette manœuvre pour vous perdre, si elle le peut. -A quel moyen recourir? demanda Omayah. - Réunissez vos bêtes de somme, ajouta le vieillard, et quand la vieille recommencera ses sortiléges, dites sept fois à haute voix باسمك اللهم فانها لن تضرّكم فرجع اميّة الى اصحابه فاخبرهم هما قيل له نجاءتهم فغعلت كاكانت تغعل فقالوا سبعا من فوق وسبعا من اسغل باسمك اللهم فلم تضرّهم فلما لم ترالابل تتحرّك قالت قد عرفت صاحبكم ليبيض اعلاة وليسودن اسفله وساروا فلما ادركهم الصبح نظروا الى اميّة قد برص فى عذاريه ورقبته وصدرة واسود اسغله فلما قدموا مكة ذكروا هذا للحديث فكان اول ما كتب أهل مكة باسمك اللهم الى ان جاء الاسلام فرفع ذلك وكتب باسم الله الرجن الرحم وله اخبار الرمان وغيرة غيرهذا قد اتيقا على ذكرها فى كتابنا اخبار الرمان وغيرة على سلف من كتبنا ومنهم ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد

et sept fois à voix basse : « En ton nom, ô mon Dieu! » elle ne pourra plus vous nuire. » Omayah revint auprès de ses compagnons et leur communiqua ce qui lui avait été dit. En effet, la vieille revint et fit comme les jours précédents; ils répétèrent alors sept fois tout haut et sept fois à demivoix : . En ton nom , o mon Dieu! . et déjouèrent ses enchantements. Voyant que les chameaux demeuraient immobiles, elle dit : « Je connais votre chef, le haut de son corps blanchira, et le reste sera noir. . On se mit en marche; le lendemain matin, on vit que les joues, le cou et la poitrine d'Omayah étaient blanchis par la lèpre, tandis que la partie inférieure de son corps était noire. Arrivés à la Mecque, ils racontèrent cette aventure, et ce fut alors que les Mecquois adopterent la formule en question, jusqu'à la venue de l'Islam. A cette époque elle fut abolie et remplacée par celle-ci : « Au nom du Dieu clément et miséricordieux! » Les autres récits concernant Omayah se retrouvent dans nos Annales historiques et nos ouvrages précédents.

Un autre personnage de l'Intervalle fut Warakah, fils de

العرى بن قصى وهو ابن عم خديجة بنت خويلد زوج النبى صلّعم لحّا وكان قد قرا الكتب وطلب العلم ورغب عن عبادة الاوثان وبشر خديجة بالنبى عّم وانه نبى هذه الامة وانه سيودى ويكذّب ولتى النبى صلّعم وقال له يا ابن اخى اثبت على ما انت عليه والذى نفس ورقة بيدة انك لنبى هذة الامة ولتودّين ولتكذّبن ولتخرجن ولتقاتلن ولئى ادركت يومك لانصرن الله نصرا يعلمه وقد اختلف فيه لمنهم من زعم انه مات نصرانيا ولم يدرك ظهور النبى صلّعم ولم يتيسر له امرة ومنهم من راى انه مات مسلما وانه مدح النبى صلّعم فقال

يعفو ويصنح لا يجرى بسستة ويكظم الغيظ عند الشّم والغضب

Nawfel, fils d'Açad, fils d'Abd el-Ozza, fils de Kocavi, cousin germain de Khadidjah, fille de Khowailed et femnie du Prophète. Il avait lu les Écritures, recherché la science et rejeté le culte des idoles. Il annonça à Khadidjah la venue du Prophète dans cette nation, les persécutions et l'incrédulité qui devaient l'accueillir. Plus tard il rencontra le Prophète et lui dit : . Fils de mon frère, persévère dans tes desseins; j'en atteste celui qui tient l'âme de Warakah entre ses mains, tu es le prophète de cette nation; tu seras persécuté, traité de menteur, chassé et combattu. Puissé je voir ce jour. et Dieu sait si je soutiendrai sa cause. . Cependantla croyance de Warakah a soulevé des doutes; les uns croient qu'il mourut chrétien avant la venue du Prophète et dans l'impossibilité de se convertir; d'autres le font mourir musulman, et citent ces vers, qu'il aurait composés en l'honneur du Prophète! de sais any sais a sais als que le frances a

Plein d'indulgence et de pardon, il ne rend jamais le mal qu'on lui sait; il réprime sa colère et sou ressentiment quand on l'insulte.

ومنهم عداسة مولى عتبة بن ربيعة وكان من اهل نينوا ولتى النبى صلّعم بالطائف حين خرج يـدعـوهم الى الله فكان له معهم خطب في الحديقة وتتل يوم بدرعلى النصرانية وقد كان من سربالنبى صلّعم ومنهم ابو قيـس صرمة بن ابى انس من الانصار من بنى النجار وقد كان ترهّب ولبس المسوح وهر الاوثان ودخل بيتا واتخذة مسجدا لا تـدخله طامت ولا جنب وتال اعبد ربّ ابرهم ولما قدم النبى صلّعم المدينة اسلم وحسن اسلامه وفيه نزلت اية السحور وكلوا واشربوا حتى يتديّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من النجر الاية وهو القائل في النبى صلّعم

On cite encore Odaçah, affranchi d'Otbah, fils de Rebiâh et originaire de Ninive. Il vit le Prophète à Taïf, lorsque celui-ci était venu prêcher la foi aux habitants. Odaçah eut de longs démêlés avec eux dans le verger, et périt dans la foi chrétienne, à la bataille de Bedr; il fut pourtant du nombre de ceux qui annoncèrent la venue du Prophète.

Abou Kaïs Sormah, fils d'Abou Anas, l'Ansarien, de la famille des Benou-Nadjar, vécut aussi dans l'Intervalle. Il s'était adonné à la vie ascétique, avait revêtu le cilice et renié les idoles. Il s'était fait une mosquée de la maison qu'il habitait, et personne ne pouvait y pénétrer en état d'impureté légale; il professait hautement le culte du Dicu d'Abraham. Après l'entrée du Prophète à Médine, il se fit musulman, et se signala par sa piété; c'est pour lui que fut révélé le verset sur la collation avantle jour: « Mangez et buvez jusqu'à ce qu'à la lueur de l'aurore vous puissiez distinguer un fil blanc d'un fil noir. » (Koran, n, 183.) On cite ces vers d'Abou Kaïs sur le Prophète:

## شوی فی قریش بضع عـشرة حجّــةً بحکة لویلتی صدیـقـا مــواســیـــا

ومنهم ابو عامر الاوسى واسعة عبد عرو بن صيغى بن النعمان من بنى عرو بن عون من الاوس وهو ابو حفظ الله غسيل الملائكة وكان سيّدا قد ترهّب فى الجاهلية ولبس المسوح فلما قدم النبى صلعم المدينة كان له معه خطب طويل نخرج في خسين غلام فات على النصرانية بالشام ومنهم عبد الله بن جحش الاسدى من بنى اسد بن خزيجة وكانت عندة ام حبيبة بنت ابى سغيان بن حرب قبل رسول الله صلّعم وكان قد قرا الكتب فال الى النصرانية فلما بعث النبى صلّعم هاجر الى ارض المبشة فيهن هاجر من المسلمين ومعه زوجته ام حبيبة ثم

Il a fait plus de dix pèlerinages à la Mecque, au milieu des Koreichites. Que n'a-t-il rencontré un ami dévoué!

Tel est aussi Abou Amir el-Awsi, dont le vrai nom est Abd Amr, fils de Seifi, fils de Nôman, de la famille des Beni Amr ben Awf, de la tribu d'Aws; il est connu aussi sous le nom d'Abou Hanzalah, et le sobriquet de Gaçil el-Melaïkeh. Ce seïd se fit moine au temps du paganisme, et revêtit le cilice. Il eut un long entretien avec le Prophète, après son entrée à Médine; puis il quitta cette ville avec cinquante jeunes gens, et mour at dans la foichrétienne, en Syrie.

A la même ère appartient Abd Allah, fils de Djahch el-Açedi, de la famille des Beni Açed ben Khozaimah. Il était marié avec Oumm Habibah, fille d'Abou Sofian ben Harb, avant qu'elle fût unie au Prophète. Abd Allah connaissait les Écritures et inclinait vers le christianisme; mais après la vocation du Prophète il émigra en Abyssinie avec d'autres musulmans et sa femme Oumn Habibah. Il aban-

انه ارتد عن الاسلام هنالك وتنصر فات بارض للحبشة فكان يقول للسلمين انا فتحنا وصأصاتم يريد انا ابسصراا وانتم تلمسون البصر وهذا مثل ضربه لهم وذلك انه يقال المكلب اذا فتح عينيه بعد ما يولد قد فتح واذا كان يريد ان يفتحهما ولما ينفتحا بعد قبل صأصا ولما مات عبد الله تروج رسول الله صلّعم ام حبيبة بنت ابي سفيان زوج ها ابالا النجاشي ومهرها عنه اربعماية دينار ومنهم بحيرا الراهب وكان مومنا على دين المسيح واسم بحيرا في كتب النصاري سرجس وكان من عبد القيس ولما خرج النبي صلّعم مع ابي طالب عبد الى الشام عبد القيس ولما خرج النبي صلّعم مع ابي طالب عبد الى الشام عبد القيس ولما خرج النبي صلّعم مع ابي طالب عبد الى الشام عبد القيس ولما خرج النبي صلّعم مع ابي طالب عبد الى الشام عبد القيس ولما خرج النبي صلّعم مع ابي طالب عبد الى الشام عبد القيس ولما خرج النبي صلّعم بصفته ودلائله وما طماسه النادي الله عبد النبي الله عبد النبي الله مراه النبي النبي صلّعم بصفته ودلائله وما طماسه النبي الله المناسمة والماسه المناسمة والنبي صلّع المناسمة والمسلمة المناسمة والمسلمة المناسمة المناسمة والمسلمة المناسمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المناسمة والمسلمة المناسمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة

donna l'islam pour se faire chrétien, et mourut dans ce pays. C'est lui qui disait aux musulmans: Nous avons les yeux ouverts, mais vous, vous remuez à peine vos paupières, c'est à dire, nous voyons clair et vous cherchez la lumière. Cette expression, qu'il employait comme un proverbe, s'applique à un jeune chien qui ouvre les yeux (fakah) après sa naissance, ou qui cherche vainement à les ouvrir (sa'sa'). Après la mort d'Abd Allah, le Nedjachi unit Oumm Hahibah au Prophète, avec une dot de quatre cents dinars.

Un des personnages de l'Intervalle fut, enfin, Bohaira le moine, C'était un chrétien zélé, dont le nom, dans les livres chrétiens, est Serdjes (Sergius), et il descendait des Abd el-Kais. Lorsque le Prophète, âgé de douze ans, se rendit en Syrie pour une affaire commerciale avec son oncle Abou Taleb, accompagné d'Abou Bekr et de Belal, ils passèrent devant la cellule où vivait Bohaira. Celui-ci reconnut le Prophète à ses traits et à certains signes particuliers, tels

كان يجده في كتبه ونظر إلى الغمام يظلّه حيثا جلس فانولهم تحيرا واكرمهم واصطنع لهم طعاماً ونول من صومعته حتى نظر إلى خاتم النبوة بين كتفى النبى صلّعم ووضع يده على موضعه وامن بالنبى صلّعم واعم أبا بكر وبلالا رضى الله عنها بقصّته وما يكون من امرة وساله أن يرجع به من وجهه ذلك وحذرهم عليه من اهل ألكتاب واخبر عد أبا طالب بدلك فرجع به فلا رجع من سغرة ذلك كان بدء قصته مع خديجة وما اظهر الله لها من دلائل نبوته وما خبرت به ما كان منه في طريقه قال المسعودي فهذه جمل مبدأ الخليقة ألى حيث انتهينا ولم نشبه بشي غير ما جاءت به الشرائع ونطقت به الكتب وافعت به الشرائع ونطقت به الكتب وافعت به المساك الهند

que ses livres le lui avaient révélé; il vit le nuage qui l'ombrageait quand il s'asseyait. Il fit descendre ces voyageurs chez lui, les reçut avec honneur et leur prépara un repas. Il sortit de sa cellule pour reconnaître le sceau de la prophétie entre les épaules du Prophète, posa la main sur ce signe, et crut à sa mission. Il révéla ensuite à Abou Bekr et à Belal ce qui devait arriver à Mohammed, qu'il pria de renoncer à ce voyage, en mettant ses parents en garde contre les tentatives des juiss et des chrétiens. Abou Taleb, l'oncle du Prophète, averti de ce danger, ramena son neveu. C'est à la suite de ce voyage que commence l'histoire du Prophète avec Khadidjah, et que celle-ci fut éclairée par les révélations que Dieu lui envoya, et par la narration qui lui fut faite de ce voyage.

Tel est le récit abrégé de la création du monde jusqu'à l'époque où nous sommes parvenus; nous n'avons rien pris en dehors des faits révélés par la religion et les livres saints, ou expliqués par les prophètes. Nous allons examiner les

ولمعا من ارائبها ونتبع ذلك بذكر سائر الممالك اذكتا قد قدمنا جملا من ذكر الملوك الاسرايليين على حسب ما وجدنا في كتب الشرعيين أن شاء الله والله المستعان،

## الباب السابع

ذكر جمل من اخبار الهند وارائها وبدء ممالكها

فال المسعودى ذكر جماعة من اهل النظر والبحث الذين وصلوا العناية بتامّل شان هذا العالم وبدءة ان البهند كانت في قديم الزمان الغرقة التي فيها الصلاح وللحكة وانع لما تجيلت الاجيال وتحرّبت الاحراب حاولت الهند ان تضم الممكلة وتستولى على للوزة وتكون الرياسة فيها فقال كبراؤهم نحن كمّا

origines des royaumes de l'Inde, et étudier rapidement leurs croyances; puis nous passerons en revue les autres pays, comme nous l'avons fait pour les rois israélites, d'après les sources que nous offraient les Écritures. Puisse Dieu nous venir en aide!

## CHAPITRE VII.

GÉNÉRALITÉS SUR L'HISTOIRE DE L'INDE, SES DOCTRINES ET L'ORIGINE DE SES ROYAUMES.

Parmi les hommes d'observation et de science qui ont étudié avec attention la nature de ce monde et son origine, plusieurs s'accordent à dire que l'Inde fut, dans les âges reculés, la portion de la terre où régnaient l'ordre et la sagesse. Lorsque les sociétés et les nations se formèrent, les Indiens cherchèrent à donner de l'unité à leur pays, et à le soumettre à une métropole qui serait le centre de l'autorité. Leurs chefs dirent : Nous sommes le peuple primitif,

اهل البدء وفينا التناهى ولنا الغاية والصدر والانتها ومنّا سرى الاب الى الارض فلا ندع احدا عاقنا ولا عاندنا واراد بنا الانجاض الا اتينا عليه وابدناه او يرجع الى طاعتنا فارمعت على ذلك ونصبت لها مكا وهو البرهى الاكبر والملك الاعظم والامام فيها المقدم ظهرت فى ايامه الحكة وتقدّمت العكآء واستخرجوا الحديد من المعادن وضربت فى ايامه السيون والمناجر وكثير من انواع المقاتل وشيد الهياكل ورصّعها والخياجر وكثير من انواع المقاتل وشيد الهياكل ورصّعها والكواهر المشرقة وصوّر فيها الافلاك والبروج الاثنى عشر والكواكب وبين بالصورة كيغية العوالم وارى بالصورة ايضا كيغية انعال الكواكب في هذا العالم واحداثها الاشخاص الحيوانية من المناطقة وغيرها وبين حال المدير الاعظم وهو

en nous est la fin et la limite des choses, le principe et le terme; le père de l'humanité tire de nous son origine. Ne souffrons donc ni la révolte, ni la désobéissance, ni les mauvais desseins; marchons contre les rebelles; réduisons-les, et faisons-leur accepter notre puissance. Pour atteindre ce but, ils se donnèrent un roi, Brahman le Grand, leur puissant monarque et leur chef absolu. La sagesse fleurit sousson règne, et les savants occupèrent le premier rang. On apprit à extraire le fer de la mine, à forger des épées, des poignards et diverses armes de guerre; on éleva des temples et on les orna de pierreries étincelantes. On y retraça les sphères, les douze signes du zodiaque et les astres. La peinture reproduisit l'image du monde et représenta l'action des astres sur ce monde et la manière dont ils produisent les corps animés, doués ou non d'intelligence. Brahman expliqua aussi la nature du moteur suprême, c'est à dire du soleil; il réunit toutes les preuves de ce système dans un

الشمس واثبت كتابه في براهين جميع ذلك وقرب الى عقول العوام فهم ذلك وغرس في نغوس الخواص دراية ما هو اعلى من ذلك واشار الى المبدأ الاول المعطى لسائر الموجودات وجودها الغائض عليها بجودة فانقادت له الهند واخصبت بلادها واراهم وجه مصالح الدنيا وجمع للكآء فاحدثوا في ايامه كتاب السندهند وتغسيرة دهر الدهور ومنه فرغت اللتب كلتاب السندهند وتغسيرة دهر الدهور ومنه فرغت اللتب كلتاب الرجبهد والمجسطى وفرغ من الارجبهد الاركند ومن الارجبهد الركند ومن المجسطى كتاب بطليموس ثم على منها بعد ذلك الرجبات المجسطى كتاب بطليموس ثم على منها بعد ذلك الرجبات المهندي وكان الرجبات المهندي وكان الرجبات المهندي وكان الرجبات الهندي وكان الرجبات الهندي وكان الوجبات الهندي وكان الربعات الهندي وكان الربعات اللهندي وكان اللهندي اللهن سنة ويقطع الغلك في ستة وثلثين الف سنة والاوج الان

livre destiné à être compris du vulgaire, et communiqua aux intelligences d'élite des vérités d'un ordre plus éleve, en leur montrant une cause première qui donne à tout l'existence, et qui pénètre tout de sa bonté. Les Indiens se soumirent à ce roi, leur pays devint florissant et ils acquirent l'expérience pratique de la vie. Un congrès de sages, réuni par ordre du roi, composa le livre de Sindhind (Siddhanta), ce qui signifie « l'âge des âges. » Ce livre servit de base à la composition de l'Ardjabehd (Aryabhatta) et de l'Almageste; de même que l'Ardjabehd donna naissance à l'Arkend, et l'Almageste au livre de Ptolémée, et plus tard aux Tables astronomiques. Ils inventèrent aussi les neuf chiffres qui forment le système numérique indien. Brahman définit le premier l'apogée du soleil, et démontra que cet astre reste trois mille ans dans chaque signe du zodiaque, et qu'il parcourt la sphère entière en trente-six mille ans. Aujourd'hui (332 de l'hégire) l'apogée, au dire des Brahmines, est dans

على رأى البرهيين في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثين وثلثين وثلثين وثلثين وثلثين المعارة في برج التوعم وانه اذا انتقل الى البروج الجنوبية انتقلت العمارة فصار العامر غامرا والغامر عامرا والمشمال جنوبا والجنوب شمالا ورتب في بيت الذهب حساب البدء الاول والتأريخ الاقدم المذى عليه عملت الهند في تأريخ البدءة وظهورها في ارض الهند دون سائر الهالك ولهم في البدءة خطب طويل اعرضنا عن ذكر ذلك اذ كان كتابنا هذا كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر وقد اتينا على جمل من ذلك في الكتاب الاوسط ومن الهند من يذكر أن ابتدا العالم في كل سبعين الغيسة هازروان وأن العالم اذا قطع هذه المدة عاد الكون فظهر النسل وسرحت البهائم وتغلغل المآء ودب الحيوان وبقل فظهر النسل وسرحت البهائم وتغلغل المآء ودب الحيوان وبقل

le signe des Gémeaux; mais quand le soleil aura passé dans les signes de l'hémisphère austral, la face de la terre changera, la portion habitée deviendra déserte, et réciproquement; le nord prendra la place du sud, et le sud celle du nord. Ce roi déposa dans la maison d'or (à Moultan) les calculs relatifs à l'origine des choses et à l'histoire primitive, sur lesquels les Indiens se fondent pour évaluer les ères anciennes, étude qui s'est plus développée chez eux que chez tout autre peuple. Nous ne les suivrons pas dans ces longues théories, parce que notre livre est consacré à l'histoire et non aux recherches philosophiques; on en trouve d'ailleurs un résumé dans notre Histoire moyenne.

Quelques Indiens croient que le monde se renouvelle à chaque Hazarwan, c'est-à-dire tous les soixante et dix mille ans; et que, cette période écoulée, les êtres revivent, les générations renaissent, les animaux se raniment, l'eau reprend son cours, la terre se couvre de reptiles, la verdure

العشب وخرق النسم الهوآء فاما آكثر اهل الهند فانهم قالوا بكرور منصوبة على دوائر تبتدى القوى متلاشية شبيهة الشخص موجودة القوق منتصبة الذات وحدوا لذلك اجلاً ضربوه ووتنا نصبوة جعلوا الدائرة العظمى والحادثة الكبرى وسموا ذلك بعمر العالم وجعلوا المسافة بين البدء والانتها مدّة ستة وثلثين الف سنة مضروبة في اثنى عشر الف عام وهذا عندهم هو الهازروان الضابط لقوى الاشيآء والمدبر لها وان الدوائر تقبض وتبسط جميع المعاني التي تستودعها وان الاهار تطول في اول الكرّ لانفساخ الدائرة وقدّى القوى من الحبال وتعصر الاهار في اخر الكرلونيين الدائرة وكثرة ما يعرض فيها وتعصر الاهار في اخر الكرلونيين الدوائر توي الاجسام وصفوها في الاكرار الباترة للاهار وذلك ان قوى الاجسام وصفوها في

pare le sol, et un doux zéphyr rafraîchit l'atmosphère. Mais la plupart adoptent des cycles périodiques, point de départ des forces; ces cycles vont en décroissant, bien qu'ils aient la même force, et qu'ils conservent leur puissance d'action et leur essence. Les Indiens assignent une période et un terme précis à leur développement; c'est ce qu'ils considèrent comme le cycle principal ou la grande révolution, et ils nomment ce système la vie du monde. Le temps qui s'écoule entre la naissance et la fin de cette période est, selon eux, de trente-six mille ans, multipliés par douze mille, et c'est ce qu'ils appellent Hazarwan, foyer et moteur des forces universelles. Les cycles resserrent ou élargissent tous les principes qu'ils contiennent. Ainsi la durée de la vie est plus grande dans le premier, parce que la circonférence est plus grande, et que les forces ont le champ plus libre; au contraire elle diminue dans le dernier cycle, parce que ce cycle est plus étroit, et que les périodes antérieures exercent une pression fatale à la vie. En voici la raison : dans la pre-

اول إلكر تظهر وتسرح لان الصغو يسابق ألكدر والصافي يبادر الثفل والاعار تطول بحسب صفآء المزاج وتكامل القوى المؤدية للعناصرالي الاخلاط الكائنات الغاسدات المستحيلات البائدات وان اخر الكر الاعظم وغاية البدء الاكبر يظهر الصورة متشوهة والنغوس ضعيغة والامرجة مختلطة وتتناقض القوى وتبيد المواسك وترد المواد في الدوائر منعكسة مزدجة فلا يحظىذوى الاعصار بتمام الاعمار وللهند فيما ذكرناه علل وبراهين ا في المبادى الاول وفيها بسطناه من تغريعهم في الحدوائر والهازروانات رموز واسرار في النغوس في اتصالها بما على من العوالم وكيغية بدءها من علو الى سغل وغير ذلك ما رتب لهم البرعن في بدء mière période, les forces physiques naissent et se développent dans toute leur pureté, attendu que la pureté précède le trouble, et l'unité devance le mélange; la vie est donc proportionnée à la pureté de son tempérament et à la perfection des forces auxquelles sont soumises la naissance, les transformations, la corruption et la ruine des éléments. De même, à la fin du grand cycle ou de la période principale, la forme s'altère, la vie dépérit, les tempéraments se mélangent, les forces diminuent, les liens se relachent, et, la matière se trouvant comprimée dans des cercles étroits et renversés, la vie ne peut plus atteindre à son complet développement,

Les Indiens soutiennent, par une foule de preuves et d'arguments, ce système de l'origine des choses que nous venons d'exposer. A cette succession de cycles et de Hazarwans, telle que nous l'avons développée, ils rattachent de mystérieuses subtilités sur l'âme, sur ses rapports avec le monde métaphysique, sa tendance à descendre des hauteurs de son origine, et d'autres théories établies par Brahman au premier âge du monde.

الرمان فكان ملك البرهن الى ان هلك ثلثاية سنة وستا وستين سنة وولدة يعرفون بالبراهة الى وقتنا هذا والهند تعظمهم وهم اعلى اجناسهم واشرفهم لا يتغدون بشى من لليوان وفي رقاب الرجال والنساء منهم خيوط صغر متقلدين بها كحمايل السيون فرزًا بينهم وبين غيرهم من انواع الهند وقد كان اجتمع منهم في قديم الزمان وفي ملك البرهن سبعة من حكائهم والمنظور اليهم منهم في بيت الذهب فقال بعضهم لبعض تعالوا حتى نتناظر فننظر ما قصة العالم وما سرو ومن اين اقبلنا والى اين نجر وهل اخراجنا من عدم الى وجود حكة او ضد لذلك وهل خالقنا والمحترع لنا والمنشي لاجسامنا يجتلب بخلقنا منغعة ام هل يدفع بفنائنا

Brahman mourut après un règne de trois cent soixantesix ans. Ses descendants ont conservé jusqu'à nos jours le nom de brahmines; ils sont honorés par les Indiens comme formant la caste la plus noble et la plus illustre. Ils ne mangent de la chair d'aucun animal, et ils portent, hommes et femmes, des fils jaunes suspendus autour du cou comme des baudriers d'épée, pour se distinguer des autres castes de l'Inde.

Dans les temps anciens, sous le règne de Brahman, sept des plus sages et des plus considérés d'entre eux s'assemblèrent dans la maison d'or (à Moultan), et se dirent les uns aux autres : « Réunissons nos recherches pour découvrir l'état et le secret du monde, pour savoir d'où nous venons et où nous allons; si la cause qui nous a tirés du néant est sagesse ou folie; si le Créateur, qui est l'auteur de notre existence, et qui la développe, en retire un avantage, ou bien s'il écarte un danger de sa personne, en nous faisant disparaître de

عن هذة الدارعن نفسة مضرة ام هل يدخل علية من للاجة والنقص ما يدخل علينا ام هل هو غنى من كل وجة فا وجة افنائة ايانا واتلافعا من بعد وجودنا وميلادنا فقال الكيم الاول والمنظور الية منهم اترى احدا من الناس ادرك الاشيآء للاعلام والغائبة على حقيقة الادراك فظفر بالبغية واستراح الى الثقة تال للحكيم الثانى لو تناهت حكة للحالق في احد العقول كان ذلك نقصا في حكته وكان الغرض غير مدرك والتقصير مانعا من الادراك قال للحكم الثالث الواجب علينا ان نبتدى يمعرفة انفسنا التي هي اقرب الاشيآء منّا ونحن اولى بها وي اولى بنا قبل ان نتفرغ الى علم ما بعد عنا قال للحكم الرابع لقد ساء وقوع من وقع موقعا احتاج فية الى معرفة نفسة

ce monde. Sachons s'il ressent comme nous des besoins et des privations, ou s'il se suffit sous tous les rapports, et pourquoi, après nous avoir donné l'être et la vie, il nous fait rentrer dans la mort et le néant? Le premier sage, qui était le plus respecté parmi eux, dit : « Quel est l'homme qui a jamais pu arriver à la science réelle des choses visibles et occultes, en arracher le secret et se reposer sur une conviction certaine? Le second sage dit: . Si l'intelligence humaine pouvait embrasser la sagesse divine, ce serait un défaut dans cette sagesse. Non, ce but est hors de notre portée, et notre raison est trop bornée pour l'atteindre. Le troisième sage dit : Notre premier devoir, avant de rechercher ce qui est hors de nous, est de nous appliquer à nous connaître nousmêmes, puisque rien ne nous touche de plus près, et que nous sommes faits pour cette étude comme elle est faite pour nous. • Le quatrième reprit: • Malheur à celui qui se trouve dans une situation où il ait besoin de se connaître

قال الحكم الحميس من هاهنا وجب الاتصال بالعلماء المحدّين بالحكة قال الحكم السادس الواجب على المرة الحدب لسعادة نغسه ألّا يغغل عن ذلك لا سما اذا كان المقام في هذه الدار همتنعا والخروج منها واجبا قال الحكم السابع ما ادرى ما تقولون غير انّى أخرجت الى الدنيا مضطرا وعشت نبها حائرا واخرج منها كارها ناختلف الهند عن سلف وخلف في اراء هاولا السبعة وكلّ اقتدى بهم ويمّم مذهبهم ثم تغرّعوا بعد ذلك في مذاهبهم وتنازعوا في ارائهم نالذي وقع عليه حصر من طوائفهم سبعون فرقة قال المسعودي وقد رايت ابا القاسم البلغي ذكر في كتاب عيون المسائل والجوابات وكذلك الحسن بن موسى النوبختي في كتابه المترج بكتاب الاراء والديانات بن موسى النوبختي في كتابه المترج بكتاب الاراء والديانات

lui-même. De là, dit le cinquième, le devoir pour nous de nous attacher aux sages qui ont la science pour auxiliaire. Le sixième ajouta: Celui qui recherche la félicité doit y consacrer tous ses efforts, puisque nous ne pouvons demeurer dans ce monde, et qu'il est certain que nous en sortirons. Le septième dit enfin: L'ignore ce que vous voulez dire; tout ce que je sais, c'est que je suis entré dans ce monde malgré moi, que j'y vis dans la stupeur et que j'en sortirai de force.

Ces diverses doctrines ont divisé les Indiens de tous les siècles; chacun a suivi et complété l'une d'elles; puis les écoles, en se multipliant, ont accru les divergences d'opinions, et l'on ne compte pas moins de soixante et dix sectes dans ce pays.

Abou'l-Kaçem, de Balkh, dans son livre intitulé Sources de questions et de réponses, et el Haçan, fils de Mouça, en Noubakhti, dans son ouvrage nommé Livre des opinions et des croyances, parlent l'un et l'autre des sectes et des théories

مذاهب الهند واراءهم والعلّة التى لها ومن اجلها احرقوا انغسهم بالنيران وقطعوا اجسامهم بانواع العذاب فلم يعرضا لشيء مما ذكرناه ولا يمّما نحو ما وصغناه وقد تنوزع في البرهن لشيء مما ذكرناه ولا يمّما نحو ما وصغناه وقد تنوزع في البرهن من زعم انه كان مكلا على حسب ما ذكرناه وهذا اشهر ولما هلك البرهن جزعا شديدا وفزعت الى فلك البرهن جزعت عليه الهند جزعا شديدا وفزعت الى نصب ملك عليها من اكبرولده وكان ولى عهد ابيه والموصى اليه من ولده وهو الباهبود فسار فيهم سيرة ابيه واحسن النظر لهم وزاد في بناء الهياكل وقدّم الحكاء وزاد في مراتبهم وحثّهم على تعلم الحكة وبعثهم على طلبها فكان مكله الى ان هلك ماية سنة وفي ايامه علت النود واحدث اللعب بها وجعل

de l'Inde; des motifs qui portent le peuple à périr dans les flammes, ou à s'infliger toutes sortes de tourments; mais ils ne disent rien de ce que nous avons rapporté, et passent sous silence tout ce qui précède.

On n'est pas d'accord sur Brahman: les uns prétendent que c'était Adam et un prophète envoyé par Dieu aux Indiens; les autres ne le considèrent que comme un roi, ainsi que nous l'avons dit plus hant. Cette dernière opinion est la plus répandue.

A la mort de Brahman, les Indiens témoignèrent la plus vive douleur; puis ils donnèrent la couronne à son fils aîné, el-Bahboud, déjà désigné par Brahman comme son successeur et son héritier. Fidèle imitateur de son père, il protégea ses sujets, bâtit un grand nombre de temples, honora les sages et les encouragea par des distinctions et des récompenses dans l'étude et la recherche de la sagesse. Il mourut après avoir régné cent ans. G'est à cette époque qu'on inventa le trictrac (nerd) et les règles de ce jeu. C'était une

ذلك مثلا للكاسب فانها لا تغال بالكيس ولا بالحيال في هذه الدنيا وان الرزق لا يتاتي فيها بالحرف وقد ذكر ان اردشير ابن بابك اول من لعب بالنرد ووضعها وراى تقلّب الدنيا باهلها واختلان امرها وجعل بيوتها اثنى عشر بعدد الشهور وجعل كلابها ثلثين كلبا بعدد ايام الهشهور وجعل الغصين مثالا للقدر وتقلّبه باهل الدنيا وان الانسان يلعب بها فيبلغ باسعاد القدر اياة في مراده باللعب بها ما يريد وان الحاذق الغطن لا يتاتي له ما يتاتي لغيره اذا اسعدة القدر وان الارزاق والخطوظ في هذه الدنيا لا تغال الا بالجد عم ملك زامان بعد الباهبود فكان ملك تحوا من خسين وماية سنة ولزامان سير واخبار وحروب مع ملوك فارس وملوك الصين قد الدينا

sorte d'emblème des biens de ce monde, qui ne sont pas la récompense de l'intelligence ni du savoir-faire, de même que la richesse n'est pas acquise à l'habileté. On a fait honneur aussi à Ardéchir, fils de Babek, de l'invention et de la découverte de ce jeu, qui lui fut suggéré par le spectacle des vicissitudes et des caprices de la fortune. Il divisa la table, en douze cases, d'après le nombre des mois, et il établit trente chiens (dames), selon les jours du mois. Les deux dés représentent la destinée et son action capricieuse sur les hommes. Le joueur, si le sort le favorise, obtient, en jouant, ce qu'il désire; au contraire, l'homme habile et prudent ne peut réussir à gagner ce qu'une chance heureuse a donné à son adversaire. C'est ainsi que les biens de ce monde sont dus à un hasard fortuné.

Le successeur d'el Bahboud fut Zaman (Ramah?), qui régna près de cinquante ans. Les principaux faits de ce règne, et ses guerres avec les rois de Perse et de Chine sont résumés dans nos précédents ouvrages. على الغرر منها فيما سلف من كتبنا ثم ملك بعدة فور وهو الدى واتعد الاسكندر فقتله مبارزة فكان ملك فور الى ان قتل اربعين وماية سنة ثم ملك بعده دبشلم وهو الواضع آلاتاب كليله ودمنه الذى نقله ابن المقفع وقد صنف سهل بن هرون للامون كتابا ترجمه بكتاب ثعله وعفره (۱) يعارض فيه كتاب كليله ودمنه في ابوابه وامثاله يريد عليه في حسن نظمه وكان ملكه ماية وعشر سنين وتيل غير ذلك ثم ملك بعدة بالمهيت وصنعت في ايامه الشطرنج فقضى بلعبها على المدرد بين وبين الظغر الذى يناله الحازم والمنكبة التي تلحق الجاهل وحسب حسابها ورتب لذلك كتابا المهند يعرن بطرق جنكا يتداولونه بينهم ولعب بالشطرنج مع حكائه وجعلها مصورة تماثيل

Il eut pour successeur Por (Porus), qui livra bataille à Alexandre et fut tué par ce prince dans un combat singuliers il avait régné cent quarante ans.

Après lui régna Dabchelim, l'auteur du livre de Kalilah et Dimnah, traduit en arabe par Ibn el-Mokassa. Sehl, sils de Haroun, a aussi composé pour el-Mamoun un livre intitulé Tâlah et Afrah, analogue, par son plan et la nature de ses sables, au livre de Kalilah et Dimnah, mais supérieur à celui-ci par l'élégance du style. Le règne de Dabchelim sut de cent dix ans; mais on n'est pas d'accord à cet égard.

Après lui régna Balhit. On inventa, à cette époque, le jeu d'échecs, auquel ce roi donna la préférence sur le trictrac, en démontrant que l'habileté l'emporte toujours dans ce jeu sur l'ignorance. Il fit des calculs mathématiques sur les échecs, et composa, à ce sujet, un livre nommé Tarak-Djenka, qui est resté populaire chez les Indiens. Il jouait souvent aux échecs avec les sages de sa cour, et ce fut lui

مشكلة على صور الناطقين وغيرهم من للحيوان عما ليس بناطق وجعلهم درجات ومراتب ومثل الشاة بالمدبر الرئس وكذلك ما يليها من القطع واقام لذلك امثالا الاجسام العلوية التي هي الاجسام السماوية من السبعة والاثنى عشر وافرد كل قطعة منها بكوكب وجعلها ضابطة للمكلة فاذا كان عدومن اعادية فوتعت فيهم حيلة في للحروب نظروا من اين اوتوا في عاجبل وآجل وللهند في لعب الشطرنج سريسرونه في تنضاعيف وآجل وللهند في لعب الشطرنج سريسرونه في تنضاعيف من العلة الاولى في ان مبلغ اعداد اضعاف الشطرنج ثمانية من العلة الاولى في ان مبلغ اعداد اضعاف الشطرنج ثمانية عشر الف الف الف الف واربعماية الوابعون الف

qui donna aux pièces des figures d'hommes et d'animaux, leur assigna des grades et des rangs, assimila le roi (Chah) au chef qui dirige, et ainsi de suite des autres pièces. Il fit aussi de ce jeu une sorte d'allégorie des corps élevés, c'està-dire des corps célestes, tels que les sept planètes et les douze signes du zodiaque, et consacra chaque pièce à un astre. L'échiquier devint une école de gouvernement et de défense; c'était lui que l'on consultait en temps de guerre, quand il fallait recourir aux stratagèmes militaires, pour étudier la marche plus ou moins rapide des troupes. Les Indiens donnent un sens mystérieux au redoublement des cases de l'échiquier; ils établissent un rapport entre cette cause première, qui plane au-dessus des sphères et à laquelle tout aboutit, et la somme du carré de ces cases. Ce nombre est égal à 18, 446, 740, 073, 707, 551, 615, où se trouvent six fois mille après les chiffres de la première série, cinq fois mille après ceux de la seconde, quatre fois

الف الف الف وثلثة وسبعون الف الف الف وسبعماية الف الف وسبعة الان الف وخسماية الف واحده وخسسون الف وستّ ماية وخمسة عشر ولمراتب هذه الالون الستّـة الاول ثم المسة التي في الف الف خس مرارثم اربعة ثم ثلثة ثم اثنتين ثم واحدة عند الهند معاني يذكرونها في الدهور والاعصار وما تقتضيه سائر المؤثرات العلوية في هذا العالم ولارتداط نغوس الناطقين بها ولليونانيين والروم ولنعيرها من الامم في الشطرنج كلام ونوع من اللعب بما ذكر ذلك لعّاب الشطرنج في كتبهم عن تقدم منهم الى الصولى والعدلي(1) واليهما كان انتهاء اللعب بالشطرنج في هذا العصر فكان ملك بلهيت الى ان هلك ثمانين سنة وفي بعض النح اند ملك ثلثين وماية سنة ثم ملك بعدة كورش فاحدث للهند اراء في الديانات على حسب ما رأى من صلاح الوقت وما يحمله من التكليف mille après ceux de la troisième, trois fois mille après ceux de la quatrième, deux fois mille après ceux de la cinquième, et une fois mille après ceux de la sixième. Les Indiens expliquent par ces calculs la marche du temps et des siècles, les influences supérieures qui s'exercent sur ce monde, et les liens qui les rattachent à l'âme humaine. Les Grecs, les Romains et d'autres peuples ont des théories et des méthodes particulières sur ce jeu, comme on peut le voir dans les traités des joueurs d'échecs, depuis les plus anciens jusqu'à es-Souli et el-Adli, les deux joueurs les plus habiles de notre époque. Le règne de Balhit, jusqu'à sa mort, dura quatrevingts ans, ou, selon d'autres manuscrits, cent trente ans.

Korech (Harcha?), son successeur, abandonnant les doctrines du passé, introduisit dans l'Inde de nouvelles idées religieuses, plus conformes aux besoins de son époque et اهل العصر وخرج من مذهب من سلف وكان في مملته وعصرة سندباد ولا كتاب الوزرا السبعة والمعمّ والغلام وامراة الملك وهو الكتاب المترج بكتاب السندباد وهل في خرانة هذا الملك الكتاب الاعظم في معرفة العلل والادوآء والعلاجات وشكلت للشائش وصوّرت فكان ملك هذا الملك الى ان هلك عشرين وماية سنة فيلما هلك اختلفت الهند في ارائها فتحرّبت الاحراب وتجيّلت الاجيال وانغرد كل رئيس بناحية فتملّك على ارض السند ملك وتملّك على ارض المقنوج ملك وعلى ارض العشمير ملك وتملّك على ارض المقنوج ملك وعلى ارض العشمير ملك وتملّك على مدينة المانكير وهي الوزة الكبرى ملك العشمير ملك وتملّك على مدينة المانكير وهي الوزة الكبرى ملك على مدينة المانكير وهي الوزة الكبرى ملك على مدينة المانكير وهي الوزة الكبرى ملك هذا وهو سنة الن طرى بعدة من الملوك في هذة الحوزة الى وتتنا هذا وهو سنة اثنين وثلثين وثلثانية وارض الهند ارض واسعة

aux tendances de ses contemporains. Sous son règne vivait Sindbad, auteur du Livre Des sept Vézirs, du Maître, du Jeune homme et de la Femme du roi; c'est le livre intitulé Kitab Sindbad. On composa aussi dans la bibliothèque de Korech un Grand traité de pathologie et de thérapeutique, avec des figures et des dessins de diverses plantes. Ce roi mourut après un règne de cent vingt ans.

A sa mort, la discorde s'éleva parmi les Indiens; ils se divisèrent en plusieurs nations et tribus, et chaque contrée eut un chef particulier. C'est ainsi que se formèrent les royaumes de Sind, de Kanoudj, de Kachmir; la ville de Mankir, qui était le grand centre de l'Inde, se soumit à un roi nommé le Balhara, et le nom de ce premier roi est resté à tous ses successeurs qui ont régné dans cette capitale jusqu'à ce jour (332 de l'hégire).

L'Inde est un vaste pays qui s'étend sur la mer, le conti-

في البر والبصر والجبال وملكهم متصل يملك الزابج وهي دار مملكة المهراج ملك الجزائر وهذه المملكة فرز بين مملكة الهند والصين وتضاف الى الهند والهند متصلة بما يلى الجبال بارض خراسان والسند الى ارض التبت وبين هذه الممالك تباين وحروب ولغاتهم مختلفة واراءهم غير متفقة والاكثر منهم يقول بالتناسخ وتنقل الارواح على حسب ما قدمنا انفيًا والهند في عقول بالتناسخ وسياساتهم وحكتهم وصحة امرجتهم وصفاء الوانهم بخلان سائر السودان من الزنوج والدمادم وسائر الاجناس وقد ذكر جالينوس في الاسود عشر خصال اجتمعت فيه ولم توجد في غيرة تغلفل الشعر وخفة الحاجبين وانتشار المنصرين وغلظ غيرة تغلفل الشعر وخفة الحاجبين وانتشار المنصرين وغلظ الشغين وتحدد الاسنان وثني الجلد وسواد الخلق وتشقيق الشغتين وتحدد الاسنان وثني الجلد وسواد الخلق وتشقيق

nent et au milieu des montagnes; ce royaume est limitrophe de celui de Zabedj, qui est l'empire du Maharadja, roi des lles. Le Zabedj, qui sépare la Chine de l'Inde, est compris dans cette dernière contrée. Du côté des montagnes, l'Inde a pour limite le Khoraçan et le Sind, jusqu'au Tibet.

When the self the self-the men and twelf

Ces royaumes sont continuellement en guerre, et disserent autant par leur langue que par leurs croyances. La plupart de ces peuples croient à la métempsycose ou transmigration des âmes, comme nous l'ayons dit un peu plus haut. Mais par leur intelligence, leur gouvernement, leur philosophie, par leur robuste constitution, autant que par la pureté de leur teint, les Indiens dissèrent de toutes les races nègres, telles que les Zendjis, les Demdemès, etc. Galien signale dix propriétés particulières aux noirs, à savoir : les cheveux crépus, les sourcils rares, les narines dilatées, les lèvres épaisses, les dents aigués, la puanteur de la peau, la noirceur du teint, la longueur des pieds et des mains le

اليدين والرجلين وطول الذكر وكثرة الطرب قال حالينوس واتما غلب على الاسود الطرب لغساد دماغه فضعف لذلك عقاله وقد قال غير جالينوس في طرب السودان وغلبة الغرج عليهم وما خصّ به النزنج من ذلك دون سائر السودان في الاكثار من الطرب امورا قد ذكرناها فيما سلف من كتبنا وقد قال يعقوب بن اسحق الكندى في بعض رسائله في افعال الاشخاص العلوية والاجسام السماوية في هذا العالم ان جميع ما خلق الله تعالى صير بعضه لبعض علا فالعلة تفعل في معلولها اثار ما في لديه علق وليس يؤثر المفعول المعلول في علّته الفاعلة والنفس علّة الفلك لا معلولة اله فليس يؤثر الفلك فيها اثوا الا ان من طباع النفس ان تتبع مزاج البدان اذا لم تجد شيا كما هو موجود النفس ان تتبع مزاج البدان اذا لم تجد شيا كما هو موجود

développement des parties génitales et une pétulance excessive. Cet auteur explique cette dernière qualité chez le noir par l'organisation imparfaite de son cerveau, d'où résulte la faiblesse de son intelligence. La vivacité du nègre, l'empire que prend sur lui la joie, et la pétulance extraordinaire qui distingue les Zendjis parmi toutes les races noires, ont inspiré à d'autres auteurs des observations que nous avons insérées dans nos ouvrages précédents.

Yâkoub, fils d'Ishak el-Kendi, dans un de ses traités, relatif à l'action des corps élevés et des sphères célestes sur notre monde, ajoute : « Dieu a établi un enchaînement de causes dans toutes les parties de la création; la cause exerce sur la créature qui la subit une influence qui la rend cause à son tour; mais cette créature purement subjective ne peut pas réagir sur sa cause ou son agent. Or, l'âme étant la cause et non pas l'effet de la sphère, la sphère ne peut réagir sur l'âme; mais il est dans la nature de l'âme de suivre le tempérament du corps, tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle,

في الرنجي الذي جي موضعه فاترت فسيم الاشخاص الفكلية جذبت الرطوبات الى اعاليه فاجحظت عينيه واهدلت شفتمه وانطست انغه وعظمته واشالت راسه بكثرة جذب الرطوبات الى اعالى بدنه تخالف بذلك مراج دماغه عن الاعتدال فلم تقدر النفس على اظهار فعلها فيه بكال نفسد تمييره واخرجت الانعال العقلية منه وقد تكمّ الناس من تقدّم وتاخر في علّة تكون السودان ومواضعهم من الغلك وان الكواكب السبعة من النيرين والنمسة تولن إفعالهم وانغردت باختراعهم واثرت في اجسامهم وليس كتابنا هذا مغردًا لهذا العني فنورد فيه ما قالوا في ذلك وقد ذكرنا جميع ما قالوا فيما وصغنا واوردوه من البراهين على ما ذكرنا في كتابنا في اخبار الزمان واتينا على et c'est ce qui a lieu chez les Zendjis. Leur pays étant trèschaud, les corps célestes y exercent leur influence et attirent les humeurs dans la partie supérieure du corps. De là les yeux à fleur de tête de ces peuples, leurs lèvres pendantes, leur nez aplati et gros, et le développement de la tête par suite de ce mouvement ascensionnel des humeurs. Le cerveau perd son équilibre, et l'âme ne peut plus exercer sur lui son action complète; le vague des perceptions et l'absence de tout acte de l'intelligence en sont la conséquence.

Les anciens comme les modernes ont discuté les causes de la conformation des noirs et de leur position par rapport à la sphère; on a recherché si l'une des sept planètes, le soleil, la lune ou les cinq autres président à leurs actions, et ont une influence particulière sur leur naissance et leur développement physique. Mais notre ouvrage n'étant pas consacré à ce genre d'études, nous ne pouvons rapporter ce qui a été dit à cet égard; le lecteur trouvera dans nos

وصف قول من اضاف فعلهم الى زحل من المنجمين ممن تقدّم وتاخّر وقد وصف بعض شعرآء المنجمين وعلمآء الفلكين ممن تاخّر في الاسلاميين في شعره ما ذكرنا فقال

والشيخ منها زحل العلوي شيخ كبير ملك توي وطبعُهُ السواد والبروده اسود لون النفس في كوده افعالد في الزيج والعبيد وفي الرصاص بعد والعديد

وقد كان طاوس اليمان صاحب عبد الله بن العباس لا ياكل مى ذبيحة الزنج ويقول انه عبد مُشوّة خلقه وبلغنا أن أبا العباس الراضى بالله بن المقتدركان لا يستفاول شيّا من يد السود ويقول انه عبد مُشوّة خلقه فلست ادرى أُقلّد طاوسا في

Annales historiques les théories et les arguments qui ont été proposés; il y trouvera encore l'exposé du système de ces astronomes anciens et modernes qui ont placé les nègres sous l'action de Saturne. Telle est aussi l'opinion d'un poëte et astrologue musulman contemporain, bien instruit de ce qui concerne les sphères:

Le doyen (de ces astres) est le sublime Saturne, vieillard majestueux, puissant monarque.

Son tempérament est noir et froid; noir comme l'âme en proie au désespoir.

Son influence s'exerce sur les Zendjis et les esclaves, et aussi sur le plomb et le fer.

Taous el Yemani, compagnon d'Abdallah, fils d'el Abbas, ne touchait pas à la chair d'un animal tué par un Zendji, parce que, disait-il, le Zendji est un être hideux. J'ai entendu dire qu'Abou'l-Abbas er-Radi billah, fils d'el-Moktadir, n'acceptait rien de la main d'un noir, parceque c'était un esclave hideux. J'ignore s'il se conformait, en agissant ainsi, à la doctrine de Taous, ou s'il suivait quelque pré-

مدهبة ام لضرب من الارآء والتحل وقد صنف عروبن بحم الجاحظ كتابا في نخر السودان ومناظرتهم مع البيضان والهند لا تملك الملك عليها حتى يبلغ من عرة اربعين سنة ولا تكاد ملوكهم تظهر لعوامهم اللا في كلّ برهة من الزمان معلومة ويكون ظهورها المنظر في امور الرعبّة لان في نظر العوام عندها الى ملوكها داعًا اسقاطا لهيبتها واستضغافا بحقها والرياسات عندها لا تجوز الا بالتخير ووضع الاشياء مواضعها من مراتب السياسة قال المسعودي ورايت في بلاد سرنديب وي جزيرة من الارض معرقر البحر الذا مات ملكهم صيّر على عجلة قريبة من الارض صغيرة البكر معدّة لهذا المعنى وشعرت متنجرً على الارض وامراة بيدها مكنسة تحثو التراب على راسه وتنادى ايمها

cepte philosophique particulier. Amr, fils de Bahr el Djahiz a composé un livre Sar la supériorité des noirs, et leur lutte avec la race blanche.

Dans l'Inde un roi ne peut monter sur le trône avant quarante ans révolus; il ne se montre au peuple qu'à des époques déterminées, et seulement pour examiner les affaires de l'État; car, dans leurs idées, un roi porterait atteinte à sa dignité et n'inspirerait plus le même respect s'il se montrait constamment au peuple. Le pouvoir ne se maintient chez eux que par le despotisme et le respect de la hiérarchie politique.

Voici ce que j'ai vu dans le pays de Serendib (Ceylan), île de la mer de l'Inde: quand un roi meurt, on l'expose sur un chariot bas, à petites roues, et destiné à cet usage, de manière à ce que les cheveux trainent par terre. Une femme, un balai à la main, jette de la poussière sur la tête du mort, en criant: « Peuple, voilà votre roi d'hier! il était

الناس هذا ملكم بالامس قد ملكم وجاز فيكم حكم وامرة قد صار الى ما ترون من ترك الدنيا وتبض روحه ملك الملوك وللي القيوم الذي لا يموت فلا تغتروا بالحياة بعدة وكلاما هذا معناة من الترهيب والترهيد في هذا العالم ويُطان بع كذلك في جيع شوارع المدينة ثم يغصل باربع قطع وقد هي لا الصندل والكافور وسائر انواع الطيب فيحرق بالغار ويذري رمادة في الرياح وكذلك فعل أكثر اهل الهند بملوكهم وخواصهم لغرض يذكرونه ونه يتصونه في المستقبل والملك مقصور في اهل بيت لا ينتقل عنهم الى غيرهم وكذلك بيت الوزرآء والقضاة وسائر اهل المراتب لا تغير ولا تبدّل والهند تمنع من شرب الشراب وتعيب شاربه لا على طريقة التدين لكن

votre maître; ses moindres volontés étaient obéies. Voyezle maintenant; il a quitté la terre, et son âme est entre les
mains du roi des rois, le vivant, l'éternel, qui ne meurt
pas! Ne cédez donc pas aux illusions de la vie! • Elle continue ainsi ses exhortations en faveur de la retraite et du détachement des biens de ce monde; puis, après avoir promené
le corps par toutes les rues de la ville, on le coupe en quatre
morceaux, on le brûle sur un bûcher fait de bois de sandal,
de camphre et d'autres parfums, et enfin on jette ses cendres
au vent. Telles sont les cérémonies que presque tous les
Indiens observent pour les rois et les grands, et ils croient
ainsi suivre le but qu'ils se proposent dans l'avenir.

La royauté appartient exclusivement à la même famille, et ne passe jamais à une autre; il existe de même une dynastie de vézirs, de kadis et d'autres fonctionnaires, qui tous sont inamovibles.

Les Indiens s'abstiennent de boire du vin, et biament

تنزها عن ان يوردوا على عقولهم ما يغشيها ويزيلها في وضعت لا فيهم فاذا سي عندهم عن ملك من ملوكهم شربة استحق الخلع عن ملك اذ كان لا يتاق له التدبير والسياسة مع الاختلاط وربّما يسمعون السماع والملافي ولهم ضروب من الالآت مطربة تغعل في الناس افعالا مربّبة من شحك وبكاء وربّما يسقون الجوارى فيطربن بحضرتهم فيطرب الرجال لطرب الجوارى وللهند سياسات كثيرة قد اتينا على كشير من اخبارهم وسيرهم في كتابنا في اخبار الزمان والاوسط وانما نذكر في هذا الكتاب لمعتا ومن طريف اخبار ملوك الهند والتعيب من سيرهم وما كان يليهم في صدر الزمان ان مكلا من ملوك القار من الهند ومن هذة المكتة والصقع من ارض الهند يحمل العود القارى

ceux qui en font usage, non que leur religion le défende, mais dans la crainte qu'il ne trouble leur raison et ne la prive de l'usage de ses facultés. Si un de leurs rois est convaincu d'en avoir bu, il mérite d'être destitué, car il doit lui être impossible de gouverner l'État quand sa raison est obscurcie. Ils aiment le chant et la musique, et ils ont divers instruments d'harmonie qui produisent sur l'homme des effets gradués, depuis le rire jusqu'aux larmes. Souvent ils font boire et danser devant eux des jeunes filles esclaves, afin de s'exciter à la joie par ce spectacle.

Les Indiens ont un grand nombre d'institutions que nous avons décrites, ainsi que leur histoire et leurs usages dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne; nous n'en donnerons donc ici qu'une esquisse. Voici une anecdote intéressante pour l'étude de l'histoire et des mœurs des anciens rois de l'Inde et des rois de Komar (Comorin). C'est de ce pays qu'on exporte l'aloès, nommé pour cette raison

واليها يضان وليس هذة البلاد جريرة من جرائر البحر بال ه شاطي بحر وجبال وليس في كثير من مالك الهند اكثر عددا من رجالهم ولا اطيب رايحةً من افواههم لاستعمالهم السواك كاستعمال اهل ملة الاسلام لذلك وكذلك يرون تحريم الرنا من بين الهند ويجتنبون كثير من القاذورات ويجتنبون الانبذة وان كانوا في هذا الغعل خاصة مساويين لعوام الهند واكثرهم رجالة لكثرة الجبال في بلادهم والاودية وتلة السهولة والانجاد وبلد قار هذا مسام لبلاد مملكة المهراج ملك الجزائر كالرابج وكله وسرنديب وغيرها فذكروا انه تقلّد ملك الجزائر كالرابج وكله وسرنديب وغيرها فذكروا انه تقلّد ملك بلاد القار في قديم الايام حدث متسرع وانه جلس يوما في قصره على سرير مكله وهو مشرن على نهر عظم يجرى

aloès komari. Cette contrée n'est pas une île, mais elle est située sur le bord de la mer, et converte de montagnes. Peu de pays dans l'Inde ont une population plus nombreuse; ses habitants se distinguent par la pureté de leur haleine, parce qu'ils font, comme les musulmans, usage du curedent. Ils ont aussi l'adultère en horreur, évitent tout acte impudique, et s'abstiennent de boissons spiritueuses; dans cette dernière pratique, ils ne font d'ailleurs que se conformer à un usage général dans l'Inde. Leurs troupes se composent surtout d'infanterie, parce que leur pays renferme plus de montagues et de vallées que de plaines et de plateaux. Il est sur le chemin des États du Mabaradja, roi des îles de Zabedi (Java), de Kalah (Malaka?), de Serendib (Ceylan), etc. On raconte donc qu'un roi jeune et irréfléchi régnait jadis dans le Komar. Un jour il était assis sur son trône. dans un château situé à un jour de marche de la mer, et qui dominait un grand fleuve d'eau douce comme le Tigre المآء العذب كدجلة والغرات وبين قصرة والبحر مسيرة يوم ووزيره بين يديد اذ تال لوزيرة وقد جرى ذكر عملكة المهراج وجلالتها وكثرة عارتها وما تحت يدة من الجرائر ف نفسى شهوة كنت احبّ بلوغها فقال له الوزير وكان ناصحا وقد عم السرعة منه وما في ايها الملك فقال كنت احبّ ان ارى راس المهراج ملك الرابج في طشت بين يديّ فعم الوزير ان الحسد اثار هذا الفكر في نفسه واخطر هذا بباله فقال ايها الملك ما كنت اطن ان يحدث الملك نفسه بهذا اذ لم يجر بيننا وبين هاولا القوم في قديم الزمان وحديثه تُرَة ولا رايفا منهم سوءًا وهم في جزائر نائية غير بجاورين لفا في ارضفا ولا طامعين سوءًا وهم في جزائر نائية غير بجاورين لفا في ارضفا ولا طامعين في مكلفا وبين عملة القار وهمكة المهراج عشرة ايام الى عشرين

et l'Euphrate. Son ministre se tenait devant lui, et ils s'entretenzient du royaume riche et puissant du Mabaradja, et du grand nombre d'îles qu'il possédait. Le roi dit alors : · Que je voudrais réaliser le projet que j'ai formé en moimême! - Quel est-il, sire? demanda le vézir, homme sage qui connaissait la légèreté de son maître. - Je voudrais que la tête du Maharadja, roi de Zabedj, fût exposée sur un plat devant moi. . Le vézir, comprenant que la jalousie avait inspiré cette pensée au roi et l'avait fomentée dans son cœur, lui dit : « Sire, je n'aurais pas cru que le roi s'entretint dans de pareilles pensées. Jamais nous n'avons en de différends avec cette nation, ni dans le passé ni aujourd'hui, et elle ne nous a donné aucun sujet de plainte; en outre, elle habite des îles lointaines, fort éloignées de nos frontières, et elle n'a aucune vue de conquête sur notre pays. (En effet, une distance de dix à vingt jours de navigation sépare le royaume de Komar de celui du Maharadja.) Il vant donc mieux, sire, ajouta le vézir, que personne n'ait

يوما عرضا في البحر ثم قال له الوزير ليس ينبغي اللك أن يقف على هذا احد ولا يعيد الملك نية قولا فغضب ولم يسمع من الناصم فاذاع ذلك لقوادة ومن كان بحضرته من وجوة احسابه فنقلته الالسن حتى شاع واتصل بالمهراج وكان جرلا متعنكا قد بلغ في السن مبلغا متوسطا فدعا وزيرة واخبره بها اتصل به وقال لد انه ليس ينبغي مع ما قد شاع من امر هذا الحاهل وتمنيد ما تمنّاه لحداثته وغرّته وانتشار ذلك من قواد ان يمسك عند فان ذلك عما يقدم في الملك ويضع مند وامرة بسترما جرى بينهما وان يعدّ له الف مركب من اوسط المراكب بآلتها ويندب لكلُّ مركب منها من جملة السلاح وبرعة الرجال ما يستقل به واظهر انه يريد التفرّج والتنزّه في جرائر ممكت وكتب الى الملوك الذيس في هذه الجزائر وهم في طاعته وجملته connaissance de ce projet, et que le roi lui-même n'en reparle plus. Le roi s'irrita et ne tint aucun compte de cet avis. Il fit part de ses desseins à ses généraux et à ses principaux courtisans; la nouvelle passa de bouche en bouche, et finit par arriver jusqu'au Maharadja. Ce dernier était un prince sage, expérimenté et d'un âge déjà mûr. Il fit venir son vézir, l'informa de ce qu'il avait appris, et ajouta : « Ge que la renommée rapporte de ce fou, le projet que sa jeunesse et son orgueil lui ont inspiré, la publicité de ses paroles, tout nous oblige à sévir contre lui, car l'impunité porterait atteinte à notre dignité et à notre pouvoir. . Il ordonna donc à son vézir de tenir cet entretien secret, d'équiper mille vaisseaux de moyenne force, et de pourvoir chacun de ces vaisseaux des armes et des troupes nécessaires. On fit courir le bruit que le roi voulait faire une promenade de plaisir dans les îles du royaume; on écrivit même aux rois de ces îles, qui étaient vassaux du Maharadja, que

ما عزم عليه من زيارتهم والتنزّة في جزائرهم حتى شاع ذلك وتاهّب ملك كلّ جزيرة بما يصلح الهراج فلما استنبّت امورة وانتظمت شوّونه دخل المراكب وعبر بها وبالجيش الى ممكنة القار فلم يشعر ملك القار حتى هجم على الوادى المغضى الى دار ملك القار وطرح رجاله واخذ قوادة على سبيل غرة واحتوى على دار ممكنته وصار اهل ممكنته بين يديه فامر بالنداء بالامان وتعد على السرير الذي كان يجلس عليه مملك القار وقد اخذة اسيرا فاحضرة واحضر وزيرة وقال الملك ما جلك على تمنى ما ليس في وسعك ولا لك فيه حظ لو نلته ولا اوجبه سبب يُسهل السبيل اليه فلم يجد جوابا فقال له المهراج الما الله لو تمنّيت مع ما تمنيته من الغظر الى راسي في طشت بين

le monarque allait faire une excursion d'agrément sur leurs terres, et, à cette nouvelle, chaque roi se prépara à bien recevoir le Maharadja. Ces ordres étant bien exécutés, et les armements terminés, le Maharadja s'embarqua et vint aborder avec son armée dans le royaume de Komar. Le roi de Komar ne sut cette expédition qu'en voyant la flotte remonter le fleuve et arriver sous sa capitale. Pris à l'improviste, ses soldats furent défaits, ses généraux faits prisonniers, la ville investie, et le royaume tout entier tomba au pouvoir du Maharadja. Celui-ci fit proclamer l'aman, puis il se plaça sur le trône du roi de Komar, et se fit amener ce roi prisonnier et son vézir. · Qui t'a inspiré, demanda-t-il au roi, un projet si au-dessus de tes forces, un projet dont la réalisation ne t'aurait pas rendu plus heureux, et qui n'a pas même pour excuse la possibilité de l'entreprise? . Le roi se tut, et le Maharadja ajouta: · Si, au vœu de voir ma tête dans un bassin devant toi tu avais ajouté le désir de t'emparer

یدیك اباحة ارضی وملها والغساد فی شی منها لاستعملت ذلك لا فیك لا کنك تمنیت شیا بعینه فانا فاعله بك وارجع الی بلادی من غیر ان امد یدی الی شی من بلادك شا دق وجل لتكون عظة لمن بعدك ولا یتجاوز کل قدر ما قسم له وان یستغنم العافیة من وجدها ثم ضرب عنقه واقبل علی وزیره فقال جُزیت خیرا من وزیر فقد صح عندی انبك اشرت علی صاحبك بالرای لو قبل منك فانظر من یصلح لللك بعد هذا لجاهل فاقی مقامه وانصری من ساعته راجعا الی بلاده من غیر ان یمد هو او احد من اصحابه یده الی شی من بلاد القار فالما وجع الی مکلته قعد علی سریر ملکه واشرن علی غدیره المعرون بغدیر لبی الذهب والطشت بین یدیه وفیه واس

de mes États et d'y porter la destruction, j'aurais usé ici de représailles ; mais tu n'as formé précisément qu'un projet, et c'est moi qui le réaliserai à tes dépens. Puis je rentrerai dans mon pays, sans toucher aux hiens de tes sujets, petits ou grands. Je veux que tu serves d'exemple à tes successeurs, afin qu'ils ne franchissent pas les limites que la fortune leur a assignées, et qu'ils connaissent le prix de la sécurité. » Puis il lui fit trancher la tête. Il s'adressa ensuite au vézir et lui dit : « Je te remercie, vézir; je sais les bons conseils que tu donnais à ton maître, qui aurait du les accepter. Désigne celui que tu crois digne de gouverner après cet insensé, et place-le sur le trône. Le Maharadja retourna aussitôt dans ses États, sans que lui ou ses troupes eussent exercé le moindre rayage dans ce pays. Rentré dans son royaume, il s'assit sur son trône, qui dominait l'étang surnommé l'étang des barres d'or, et fit placer devant ini le plat où était posée la tête du roi vaincu. Il assembla tous les ملك القار واحضر وجوه اهل مملكته وحدّثهم بخبره والسعب الذى جله على ما اقدم عليه فدعا له اهل مملكته وجزوة خيرا ثم امر بالراس فغسل وطيب وجعله في ظري وردّة الى الملك القائم ببلاد القار فكتب اليه ان الذى جلفا على فعلنا بصاحبك بغيه علينا وتادّبنا لامثاله وقد بلغنا فيه ما اردناه ورابنا ردّ راسه اليك اذ لا درك لفا في حبسه ولا نخر لما ظفرنا به منه واتصل الجبر بملوك الهند والصين فعظم المهراج في اعينهم وصارت ملوك القار من بعد ذلك كلما اصبحت قامت وحولت وجوهها نحو بلاد الرابج فسجدت وكبرت المهراج تعظيما له تال المسعودي ومعنى غدير لبن الذهب ان قصر تعظيما له تال المسعودي ومعنى غدير لبن الذهب ان قصر

grands du royaume, et leur raconta son expédition et le motif qui l'avait rendue nécessaire. Ses sujets répondirent par des acclamations et des vœux.

Sur son ordre, on lava la tête du roi, on l'embauma, et, après l'avoir enfermée dans un vase, on l'envoya à son successeur dans le Komar, avec la lettre suivante: Notre expédition a été motivée par l'insolence de ton prédécesseur, et par la nécessité de donner une leçon à ses pareils. Maintenant que nous avons atteint notre but, nous croyons devoir te renvoyer cette tête, car nous n'avons aucun intérêt à la garder, et une pareille victoire n'ajoute rien à notre gloire. Les rois de l'Inde et de la Chine, instruits de ces événements, n'en eurent qu'une plus haute idée du Maharadja, et, depuis lors, les rois de Komar, en se levant le matin, se tournaient vers le pays de Zabedj, et se prosternaient en proclamant avec respect la grandeur du Maharadja.

Nous devons expliquer ce que signifie l'étang des barres

المهراج كان على غدير صعير متصل بالخليج الا كبر من خلجان الزاجج يغلب على هذا للخليج ماء البصر بالمدّ وينصب عنه الماء العذب بالجزر فاذا كان صبيحة كل يوم دخل قهرمان الملك ومعة لبنة قد سبكها من ذهب فيها عدة أمناء قد خفى عنا مبلغ وزنها فيطرحها بين يدى الملك في ذلك الغدير فاذا كان المدّ علاها وما كان مجتمعا معها من امثالها وفرها فاذا كان الجزر نضب عنها واظهرها فلاحت في الشمس والملك مطلع عليها عند جلوسة في المجلس المطلّ عليها فلا تزال تلك حالة تطرح في كلّ يوم في ذلك الغدير لبنة من ذهب ما عاش ذلك الملك من الرمان لا يمس منة شي فاذا مات الملك اخرجها القائم بعدة كلّها فلم يدع منها شيا واحصيت ثم اذيبت ونرقت على

d'or. Le palais du Maharadja domine un petit étang, qui communique avec le principal golfe du Zabedj; le flux amène l'eau de mer dans ce golfe, et le reflux en enlève l'eau douce. Tous les matins, le trésorier du roi arrive porteur d'une barre d'or fondu pesant un certain nombre de livres, dont je ne puis évaluer le poids exact, et la jette dans l'étang en présence du roi. A l'heure du flux, l'eau monte et recouvre cette barre avec celles qui y sont déjà déposées; mais la marée basse les laisse à découvert, et elles brillent aux rayons du soleil, sous les yeux du roi, qui est assis dans sa salle d'audience, située au-dessus de cet étang. On continue ainsi, pendant toute la durée de son règne, à jeter chaque jour une barre d'or, et personne n'ose y toucher; mais à la mort du roi, son successeur fait retirer tous ces lingots, sans en laisser un seul. On les compte, on les fond, et on les distribue aux membres de la famille royale, tant aux

اهل بيت الملك رجالهم ونسائهم واولادهم وقوادهم وخدمهم على منازلهم ورسوم كلّ صنف منهم نما فضل بعد ذلك فرق على اهل المسكنة والضعف ثم دوّن عدد لبن الذهب ووزنه وتيل ان فلان الملك عاش من الزمان كذا سنة وخلّف من لبن الذهب في غدير الملك كذا وكذا لبنة واتما فرقت بعد وناته بين اهل محكلته والمختر عندهم لمن امتدت ايام مكله وزاد عدد لبن الذهب في تركته واعظم ملوك الهند في وتتنا هذا البلهري صاحب مدينة الماننكير واكثر ملوك الهند تتوجّه في صلاتها نحوة وتصلّى لرسله اذا وردوا عليهم ويلى محكلة البلهري محالك كثيرة الهند ومنهم ملوك في الجبال لا بحر لهم مثل الراى صاحب القشمير وملك الطافن (1) وغير ذلك من لهم مثل الراى صاحب القشمير وملك الطافن (1) وغير ذلك من

hommes qu'aux femmes et aux enfants, aux officiers et aux serviteurs, en observant le rang et les prérogatives de chaque classe. Le surplus est distribué aux pauvres et aux infirmes. Le nombre et le poids de ces barres sont inscrits dans un registre, et l'on dit que tel roi a vécu tant d'années, et qu'il a laissé dans l'étang royal tant de barres d'or, pour être distribuées après sa mort entre ses sujets. C'est une gloire, à leurs yeux, d'avoir régné longtemps et d'avoir laissé un grand nombre de ces barres.

Le plus puissant roi qui règne aujourd'hui dans l'Inde est le Balhara, souverain de la ville d'el-Mankir; la plupart des chefs de l'Inde tournent leur visage vers lui en priant, et adressent des prières à ses ambassadeurs, quand ils arrivent à leur cour. Les États du Balhara sont entourés par plusieurs principautés. Quelques uns de ces rois habitent la région des montagnes, loin de la mer; tels sont le Raya, maître du Kachmir, le roi de Tafen et d'autres chefs ملوك الهند وفيهم من لملكه برّ وبحر واما البلهري فبين دار ملكه وبين البحر مسيرة ثمانين فرتخا سندية والغرسخ ثمانية اميل وله جيوش وفيلة لا تدرك كثرتها وأكثر جيوشه رجالة لان دار ملكه بين للجبال ويناويه من ملوك الهند محن لا بحر للا بَـوُورَه صاحب مدينة لقندوج وهدا الاسم سمة لكل ملك يلى هذه الملكة وله جيوش مرتبة على الشمال وللجنوب والصبا والدبور لانه من كلّ وجه من هذه الوجوة يلقاه ملك من ملوك الارض فيها يرد من هذا الكتاب (أ) عند ذكرنا البحار من ملوك الارض فيها يرد من هذا الكتاب (أ) عند ذكرنا البحار وما فيها وما حولها من المجالب والامم ومراتب الملوك وغير ولا حول ولا توقة الله بالله عما مرّ من كتبنا وبالله التوفيق ولا حول ولا توقة الله بالله عما مرّ من كتبنا وبالله التوفيق ولا حول ولا توقة الله بالله ع

indiens. D'autres États s'avancent sur la mer et dans le continent. La capitale du Balhara est éloignée de la mer de quatre-vingts parasanges sindi, et chaque parasange vaut huit milles. Ses armées et ses éléphants sont innombrables; mais presque toutes ses troupes se composent d'infanterie, à cause de la nature du pays. Un de ses voisins, parmi les rois de l'Inde éloignés de la mer, est le maître de la ville de Kanoudj, le Baourah, titre donné à tous les souverains de ce royaume. Il a de fortes garnisons cantonnées au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, parce que chacun de ces côtés est menacé par un voisin belliqueux.

Nous donnerons plus tard de nouvelles notions sur les souverains du Sind, de l'Inde et d'autres rois de la terre, dans le chapitre relatif aux mers, à leurs particularités, aux nations et aux rois qui les environnent, etc. On trouvera aussi ces renseignements dans nos précédents ouvrages. Puisse Dieu nous aider! en lui seul sont la force et le pouvoir.

## الباب الثامن

ذكر الارض والجار ومبادى الانهار وللجبال والاتاليم السبعة وما تولّاها من الكواكب وترتيب الافلاك وغير ذلك

قال المسعودى قسمت الحكاء الارض الى جهات الشرق والغرب والشمال والجنوب نقسموا ذلك الى قسمين مسكون وغير مسكون وعامر وغير عامر وذكروا ان الارض مستديرة ومركزها فى وسط الفلك والهوا تحيط بها من كلّ الجهات وانها عند فلك البروج بمنزلة النقطة قلّة واخدوا عرائها من حدود الجرائر الخالدات فى بحر اليانس الغربي وفى ستّ جزائر عامرة الى الصى عران الصين فوجدوا ذلك اثنى عشر ساعة فعلوا ان الشمس اذا

## CHAPITRE VIII

DESCRIPTION DU CONTINENT ET DES MERS; SOURCES DES FLEUVES, LES MONTAGNES; LES SEPT CLIMATS, ASTRES QUI EXERGENT SUM EUX LEUR INFLUENCE; ORDRE DES SPHÈRES, ETC.

Les savants partagent la terre entre les quatre points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord et le sud; ils la divisent aussi en deux parties, celle qui est habitée et celle qui est déserte, cultivée ou inculte. La terre, disent-ils, est ronde, son centre passe par l'axe de la sphère, l'air l'entoure de tous les côtés, et, comparée à la sphère du zodiaque, elle est petite comme un point mathématique. La portion habitée s'étend depuis un groupe de six îles nommées les tles Éternelles (Fortunées), et situées dans l'océan Occidental, jusqu'à l'extrémité de la Chine. Cette étendue correspondant à douze heures (de la révolution journalière du soleil), ils ont reconnu que le غابت في اقصى الصين كان طلوعها على الجزائر العامرة المذكورة التى في بحر اقيانس الغربي واذا غابت في هدة الجزائركان طلوعها في اقصى الصين وذلك نصف دائرة الارض وهو طول العمران الذي ذكروا انه وقف عليه ومقداره من الاميال ثلثة عشر الف ميل وخسماية ميل من الاميال التي فلوا عليها في مساحة دور الارض ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران من موضع خطّ الاستواء الى ناحية الشمال ينتهى الى جزيرة تولى التي في بريطانيه حيث يكون طول النهار الاطول عشرون ساعة (أ) وذكروا أن موضع خطّ الاستواء من الارض يقطع فيما سين المشرق والمغرب في جزيرة بين الهند والبش من ناحية البنوب فيعرض بين الجنوب والشمال في النصف ها بين الجزائر

soleil se lève pour les îles Éternelles, situées dans l'océan Occidental, quand il se couche à l'extrémité de la Chine, et qu'il se lève pour cette partie reculée de la terre quand il se couche pour ces îles. Cette portion est la moitié de la circonférence terrestre, et c'est l'étendue longitudinale qu'ils disent avoir observée. Si on l'évalue en milles employés pour la mesure du globe, on obtient un total de treize mille cinq cents milles.

Leurs recherches sur la latitude de la terre ont prouvé que la portion habitée s'étend, de l'équateur vers le nord, jusqu'à l'île de Toolé (Θούλη) dans la (Grande-) Bretagne, où la durée du jour le plus long est de vingt heures. Selon eux, l'équateur passe, entre l'est et l'ouest, par uue île située entre l'Inde et l'Abyssinie, et un peu au sud de ces deux contrées. Ce point intermédiaire entre le nord et le midi est coupé par le point intermédiaire entre les îles Éternelles et

العامرة واتصى هران الصين وهو قبّة الارض المعروفة بما ذكرنا ويكون العرض من خطّ الاستوا الى جزيرة تولى قريبا من ستّين جزءًا وذلك سُدس من دائرة الارض واذا ضرب هذا السدس الذي هو مقدار الطول كان الذي هو مقدار الطول كان مقدار ما يظهر من العمران من ناحية الشمال مقدار نصف سدس دائرة الارض فامّا الاقاليم السبعة فالاقليم الاوّل منها هو ارض بابل منه خراسان وفارس والاهواز والموصل وارض الجبال ولهم من البروج الحمل والقوس ومن الانجم السبعة المشترى الاقليم الثاني السند والهند والسودان لهم من البروج الحدى ومن السبعة رحل الاقليم الثالث مكّة والمدينة والمورق والطابّف والجاز وما بينها لهم من البروج العقرب ومن

l'extrémité de la Chine: c'est ce que l'on nomme la coupole "
de la terre, déjà connue par ce que nous en avons rapporté.
On compte environ soixante degrés de latitude de l'équateur à l'île de Toulé: c'est un sixième de la circonférence
de la terre. En multipliant ce sixième, qui est la mesure de
la latitude, par une moitié qui représente la longitude, on
obtient, pour la portion habitée de l'hémisphère septentrional, un douzième de la surface du globe.

Voici la division des sept climats. Premier climat: le pays de Babel, le Khoraçan, el-Abwaz, Moçoul et le Djebal; ce climat a pour signes du zodiaque le Bélier et le Sagittaire; pour planète, Jupiter. Second climat: le Sind, l'Inde et le Soudan; signe du zodiaque, le Capricorne; pour planète. Saturne. Troisième climat: la Mecque, Médine, le Yemen, le Taif, le Hedjaz et les pays intermédiaires; signe du zodiaque, le Scorpion; planète, Vénus l'heureuse. Quatrième

السبعة الرهرة وهي سعيدة الاقلم الرابع مصر وافريقية والبربر والاندلس وما بينها لهم من البروج الجوزا ومن السبعة عطارد الاقلم الخامس الشام والروم والجربرة لهم من البروج الدروج الدروج الدروج المادس الترك الفزر والديم والصقالبة لهم من البروج السرطان ومن السبعة المرجخ الاقلم السابع الديل والصين لهم من البروج الميران ومن السبعة المرجخ الاقلم السابع الديل والصين لهم من البروج الميران ومن السبعة المشمس وذكر حسين المنجم صاحب كتاب الربج في النجوم الشمس لاأمون في برية سنجار من بلاد ديار ربيعة ان مقدار درجة واحدة من وجه الارض ستة وخسون ميلا فضربوا مقدار درجة واحدة في ثلثاية وستين فوجدوا دور كوة

climat: l'Égypte, l'Ifrikyah, le pays des Berbers, l'Espagne et les provinces comprises dans ces limites; signe du zo-diaque, les Gémeaux, planète, Mercure. Cinquième climat: la Syrie, le pays de Roum, la Mésopotamie (el Djezireh); signe du zodiaque, le Verseau; planète, la Lune. Sixième climat: les pays habités par les Turcs, les Khazars, les Deilemiens et les Slaves; signe du zodiaque, le Cancer; planète, Mars. Septième climat: le pays de Dail et la Chine; signe du zodiaque, la Balance; planète, le Solcil.

L'astronome Hoçein, auteur du livre des Tables astronomiques, rapporte, d'après Khaled, fils d'Abdel-Melik, originaire de Merw, et d'autres savants qui, par ordre d'el-Mamoun, avaient pris la hauteur du soleil dans la plaine de Sendjar, contrée de Diar-Rebiàh (sud de la Mésopotamie), que la mesure d'un degré terrestre est de cinquante-six milles; en multipliant ce nombre par trois cent soixante, الارض التعيطة بالبر والبحر عشرين الف ميل وماية ميل وستين ميلا ثم ضرب دور الارض في سبعة فاجتمع ماية الف ميل وواحد واربعون الف ميل وماية وعشرون ميلا فقسم ذلك على اثنين وعشرين ميلا فخرج القسم الذي هو مقدار ذلك على اثنين وعشرين ميلا فخرج القسم الذي هو مقدار قطر الارض ستة الان واربعماية واربعة عشر ميلا ونصف ونصف عشر ميل بالتقريب ونصف قطر الارض ثلثة الان ميل ومايتا ميل وسبعة اميال وستة عشر دقيقة وثلثين ثانية تكون ربع ميل وربع عشر ميل والميل اربعة الان ذراع بذراع الاسود وهو الذراع الذي وضعة المأمون لذرع الثياب ومساحة البنآء وقسمة الجنادل والذراع اربعة وعشرون اصبعاً قال المسعودي وقد ذكر الغيلسون في الكتاب المعرون تجغرافيا صغة الدنيا ومدنها وجبالها وما فيها من البحار والجزائر والانهار والعيون

ils trouvèrent, pour la circonférence du globe, continent et mer, vingt mille cent soixante milles. Cette circonférence de la terre, multipliée par sept, donne cent quarante et un mille cent vingt milles. En divisant ce produit par vingt-deux, on a, pour le diamètre de la terre, six mille quatre cent quatorze milles et demi, plus un vingtième de mille environ. La moitié du diamètre de la terre est donc de trois mille deux cent sept milles, plus seize minutes trente secondes, soit : un quart, plus un quarantième de mille. Le mille vaut quatre mille coudées noires; on nomme ainsi la coudée établie par el-Mamoun pour la mesure des étoffes, des maisons et l'arpentage; elle se compose de vingt-quatre doigts.

Le philosophe (Ptolémée), dans son livre intitulé Djografia (Γεωγραφία), décrit la terre, les villes, les montagnes, les mers, les fles, les fleuves et sources qu'elle renferme; il ووصف المدن المسكونة والمواضع العامرة وان عددها اربعة الان مدينة وخسماية وثلثون مدينة في عصره وسماها مدينة مدينة في الله مدينة في اللهم اقلم وذكر في هذا الكتاب الوان جبال الدنيامن الحمرة والصغرة والخضرة وغير ذلك من الالوان وان عددها مايتا جبل ونيف وذكر مقاديرها وما فيها من المعادن والجواهر وذكر هذا الغيلسون ان عدة البحار المحيطة بالارض خسة ابحر وذكر ما فيها من الجرائر والعامر منها والغامر وما اشتهر من الجرائر دون ما لم يشتهر وذلك ان في البحر المجيمة جرائر متصلة نحو من الف جريرة بقال لها (المالديكات عامرة المها من الجريرة المالان والثلثة واكثر من ذلك دون ما في هذا البحر من الجرائر وذكر في جغرافيا ان ابتداء بحر مصر والروم من بحر الاصنام اصنام النصاس وان جميع العيون

parle des villes habitées et des pays cultivés, évalue le nombre de ces villes à quatre mille cinq cent trente pour son époque, et les cite par ordre de climats. Il distingue, dans le même ouvrage, les montagnes de la terre par leur couleur rouge, jaune, verte, etc. et en porte le nombre à plus de deux cents; il mentionne aussi leur hauteur, les mines et les pierres précieuses qu'elles renferment. Ce philosophe compte cinq mers autour du globe, et parle des îles cultivées ou incultes, connucs ou inconnues, qui y sont situées. La mer d'Abyssinie, par exemple, renferme, entre autres, un groupe d'un millier d'îles, nommées Dibaihat, qui sont toutes habitées, et à une distance de deux, trois ou plusieurs milles l'une de l'autre. D'après le même auteur, la mer qui baigne l'Egypte et le pays de Roum sort de la mer des idoles de cuivre (Colonnes d'Hercule); les

الكبار مايتا عين وثلثون عينا دون ما عدّها من الصغار وان عدد الانهار الكبار الجارية في الاقاليم السبعة على دوام الاوقات مايتان وتسعون نهرا وان الاقاليم على حسب ما قدمنا كل اقليم منها سعته تسع ماية فرسخ في مثلها وفي البحار ما هو معمور بالحيوان ومنها ما ليس بمعمور وهو اقيانيس الحييط وسياتي فيها يرد من هذا الكتاب على جمل من تغصيل البحار ووصفها وهذة البحار كلها مصورة في كتاب جغرافيا بانواع من الاصباغ مختلفة المقادير والصور فمنها على صورة الطيلسان ومنها على صورة الطيلسان ومنها على صورة الشابورة (1) ومنها مصراني الشكل ومنها مثلث الارض الغان وماية فرسخ يكون ذلك على التعصيح ستة الان وست

grandes sources de la terre, sans tenir compte des petites, sont au nombre de deux cent trente; deux cent quatre-vingt-dix fleuves coulent sans interruption dans les sept climats; chaque climat, comme on l'a vu plus haut, a une étendue de neuf mille parasanges carrés; certaines mers renferment des êtres animés, tandis que d'autres, comme le grand Océan, n'en ont pas. Du reste on trouvera plus loin une description détaillée de chaque mer en particulier, Dans la Géographie (de Ptolémée), ces mers sont enluminées de couleurs variées, et diffèrent par leur étendue et leur aspect. Les unes ont la forme d'un manteau court (taïleçan,), les autres celle d'un harnais, ou celle d'un boyau; d'autres sont triangulaires; mais leurs noms sont en grec dans cet ouvrage, et, par conséquent, inintelligibles.

Le diamètre de la terre est de deux mille cent parasanges, ce qui donne, en réalité (pour la circonférence, à raison ماية فرسخ كلّ فرسخ ستّة عشر الف ذراع والذي يحيط باسغيل دائرة النجوم وهو فلك القرماية الف فرسخ وجسة وعشرون الف فرسخ وستّ ماية وستّون فرسخا وان قطر الغلك من حدّ رأس للحمل الى حدّ رأس الميزان اربعون الف فرسخ بستقديم هذه الغراسخ وعدد الافلاك تسعة فاولها وهو اصغرها واقربها الى الارض فلك القر والثانى لعطارد والثالث المرشرة والرابع للشمس وللخامس للمرّج والسادس للمشترى والسابع المرحل والثامن لكلواكب الثابتة والتاسع المبروج وهيئة هذه الافلاك كهيئة الاكر بعضها في جون بعض فغلك البروج يسمى الغلك الكل وبع يكون الليل والنهار لانع يدير الشمس والقر وسائر الكل وبع يكون الليل والنهار لانع يدير الشمس والقر وسائر واحدة الكواكب من المشرق الى المغرب في كلّ يوم وليلة دورة واحدة واحدة واحدة والنبيات و

de 7: 22), six mille six cents parasanges, chaque parasange étant de seize mille coudées. La circonférence du cercle inférieur des astres, c'est-à-dire la sphère de la lune, est de cent vingt-cinq mille six cent soixante parasanges; le diamètre de la sphère, depuis la limite de la tête du Bélier jusqu'à celle de la tête de la Balance, mesure quarante mille parasanges.

Les sphères (ou cieux) sont au nombre de neuf: la première, qui est aussi la plus petite et la plus rapprochée de la terre, est la sphère de la lune; la seconde, celle de Mercure; la troisième, celle de Vénus; la quatrième, celle du soleil; la cinquième, celle de Mars; la sixième, celle de Jupiter; la septième, celle de Saturne; la huitième, celle des étoiles fixes, et la neuvième, celle du zodiaque. Toutes ces sphères ont la forme de globes renfermés l'un dans l'autre. Celle du zodiaque est nommée sphère universelle, et sa révolution produit le jour et la nuit; car dans un jour et une nuit elle entraîne le soleil, la lune et tous les astres de l'est غلى تطبين ثابتين احدها مما يلى الشمال وهو قطب بنات نعش والاخر مما يلى الجنوب وهو قطب سهيل وليس البروج غير الغلك واتما هي مواضع لقبت بهذه الاسماء لمتعرف مواضع الكواكب من الغلك الكلّى فيجب ان تكون البروج تضيق من الكراكب من الغلك الكلّى فيجب ان تكون البروج تضيق من الكرّة ناحية القطبين وتتسع في وسط الكرّة فالخط القاطع من الكرّة بنصفين الآخذ من المشرق الى المغرب يستى دائرة معدل النهارلان بنصفين الآخذ من المشرق الى المغرب يستى دائرة معدل النهارلان الشمس اذا جازت عليها استوى الليل والنهار في جميع البلدان فا كان من الغلك آخذًا من الشمال الى الجنوب سمى العرض وما كان آخذًا من المغرب الى المشرق سمى الطول والافلاك مستديرة عيطة بالعالم وهي تدور على مركز الارض والارض في وسطها مثل النقطة في وسط الدائرة وهي تسعمة افلاك فاقربها الى الارض

à l'ouest autour de deux pôles immobiles, dont l'un, situé au nord, est le pôle arctique, et l'autre, le pôle austral, ou de Canope. Les signes du zodiaque ne sont autre chose que la sphère universelle, et leurs noms particuliers servent seulement à désigner la place que les étoiles y occupent. La sphère du zodiaque se rétrécit nécessairement vers les pôles, et s'élargit au centre du globe.

La ligne qui coupe ce globe en deux moitiés, de l'est à l'ouest, se nomme ligne équinoxiale, parce que, lorsque le soleil est sur cette ligne, le jour et la nuit sont d'une égale longueur dans tous les pays. La partie de cette sphère qui va du nord au sud est nommée latitude, celle qui se dirige de l'ouest à l'est, longitude. Les sphères sont rondes, elles entourent le monde et tournent autour du centre de la terre, qui se trouve au milieu d'elles, comme le point central de la circonférence. Parmi les neuf sphères, la plus voisine de la terre est celle de la Lune; au dessus est la sphère de Mer-

ملك القروفوقة فلك عطارد وفوقة فلك الرهرة ثمر فلك الشمس والشمس متوسطة للافلاك السبعة وفوقها فلك المربخ وفوقة فلك المشترى وفوق ذلك فلك زحل وفي كلّ فلك من هذة الافلاك السبعة كوكب واحد فقط وفوق فلك زحل الغلك الثامن الذي فيه البروج الاثنى عشر وسائر الكواكب في الغلك الثامن والغلك التاسع هو ارفع واعظم جسما وهذا الغلك الاعظم يحيط بالافلاك التي دونة هما سمّينا وبالطبائع الاربع وبجميع للخليقة وليس فيه كوكب ودورة من المشرق الى المغرب في كلّ يوم دورة واحدة تأمّة ويدير بدورانه ما تحته المغرب في كلّ يوم دورة واحدة تأمّة ويدير بدورانه ما تحته من الافلاك المتقدم فكرها فاما الافلاك السبعة التي قدمنا من الافلاك المتقدم فكرها فاما الافلاك السبعة التي قدمنا حجاج يطول للنطب بها والكواكب المرتبة التي نشاهدها وسائر

cure, puis celle de Vénus, et ensuite celle du soleil, qui est au milieu des sept sphères. Au-dessus de la sphère du soleil est celle de Mars, puis les sphères de Jupiter et de Saturne. Chacune d'elles ne renferme qu'une étoile. Au-dessus de Saturne est la huitième sphère, qui renferme les douze constellations et les autres étoiles. La neuvième sphère est la plus élevée et la plus vaste; c'est la grande sphère qui enveloppe toutes celles que nous avons nommées, ainsi que les quatre éléments et toute la création. Elle n'a pas d'étoiles, et accomplit tous les jours une révolution de l'est à l'ouest, en entraînant dans sa course circulaire toutes les sphères inférieures. Les sept sphères (des planètes) tournent, au contraire, de l'ouest à l'est. Les anciens prouvent ce système par des arguments qu'il serant trop long de rapporter ici.

Les étoiles ainsi placées et visibles à l'œil comme celles

الكواكب في الغلك الثامن وهذا الغلك الذي هو الثامن يدور على تطبين غير قطبى الغلك الاعظم المتقدّم ذكرة وزهوا ان الدليل على ان حركة هذه البروج غير حركة الافلاك هو ان البروج الاثنى عشر يتلو بعضها بعضا في مسيرها ولا تنتقل عن الماكنها ولا تتغيّر حركتها في طلوعها وغروبها وان الكواكب السبعة لكلّ واحد منها حركة خلان حركة صاحبة ولها تغاوت في حركاتها وربحا اسرع الكوكب في حركتة وسيرة وربحا اخذ في الجنوب وربحا اخذ في الشمال وحدّ الغلك عندهم انه ذو نهاية لما تصير اليم الطبائع علوا وسغلا وحدّة من جهة الطبائع انه شكل مستدير وهو اوسع الاشكال وهو تحييط بالاشكال كلّها وان مقادير حركات هذه الكواكب في افلاكها في كلّ برج يومان ونصف ويقطع الغلك في كلّ

de la huitième sphère, et cette sphère elle-même, tournent sur deux pôles, qui ne sont pas ceux de la sphère généralc. Pour prouver la différence du mouvement entre la sphère zodiacale et les autres sphères, on montre que les douze constellations se suivent dans leur marche, sans quitter leur place respective, ni altérer leur mouvement, en se levant ou en se couchant. Chaque planète, au contraire, a son mouvement propre, qui n'est pas celui des autres, et ce mouvement est inégal, plus rapide, et tantôt dans la direction du sud, tantôt dans celle du nord.

Les astronomes définissent la sphère comme la limite de l'espace qui réunit les éléments supérieurs on inférieurs. Considérée dans sa nature même, elle est ronde et la plus vaste des sphères, puisqu'elle renferme toutes les autres. Ces planètes ne se meuvent pas dans leur orbite avec la même rapidité. La lune séjourne deux jours et demi dans

شهر ومقام الشمس في كلّ برج شهر ومقام عطارد في كلّ برج خسة عشر يوما ومقام الرهرة في كلّ برج خسة وعشرون يوما ومقام المرّيخ في كلّ برج خسة واربعين يوما ومقام المشترى في كلّ برج سنة ومقام زحل في كلّ برج ثلثون شهرا وقد زعم بطليموس صاحب المجسطى ان استدارة الارض كلّها جبالها وبحارها اربعة وعشرون الف ميل وان قطرها وهو عرضها وهقها سبعة الان وستّ ماية وستّة وثلثون ميلا وانهم أنما استدركوا ذلك بانهم اخذوا ارتفاع القطب السمالي في مدينتين وها على خطّ واحد من خطّ الاستوا مثل مدينة الدوّة فوجدوا ارتفاع العربة بين المعراق والشام ومثل مدينة الدوّة فوجدوا ارتفاع القطب في مدينة الرقة خسة وثلثين جزءًا وثلثا ووجدوا ارتفاع القطب في مدينة تدمر اربعة وثلثين جزءًا بينها زيادة جزء وثلث جزء مصوا ما بين الرقة

chaque constellation, et traverse la sphère en un mois; le soleil demeure un mois dans chaque constellation; Mercure, quinze jours; Vénus, vingt-cinq jours; Mars, quarantecinq jours; Jupiter, un an; Saturne, trente mois.

Ptolémée, l'auteur de l'Almageste, évalue la circonférence de la terre, avec ses montagnes et ses mers, à vingt-quatre mille milles, et son diamètre, c'est-à-dire sa largeur et sa profondeur, à sept mille six cent trente-six milles. Pour trouver cette mesure, on a pris l'élévation du pôle arctique dans deux villes situées sous le même méridien, ta ville de Tadmor (Palmyre), située dans les plaines qui séparent l'Irak de la Syrie, et la ville de Rakkah. On trouva que cette élévation était à Rakkah 35° ; et à Tadmor 34°, ce qui fait une différence d'un degré et un tiers; puis on mesura la dis-

وتدمر فوجدوة سبعة وستين ميلا فالظاهر من الغلك سبعة وستون ميلا من الارض والغلك ثلثماية وستون جبرء لعلل ذكروها يبعد علينا ايرادها في هذا الموضع وهذة قسمة صحيحة عندهم لانهم وجدوا الغلك قد اقتسمته البروج الاثنى عشر وان الشمس تقطع كلّ بهج في شهر وتقطع البروج كلّها في ثلثماية وستين يوما (الله وان الغلك مستدير يدور بحدوريس او قطبين وانهما بمنزلة محوري النجّار وللراط الذي يخرط الكرّة والقصاع وغيرها من آلات الخشب وان من كان مسكنه في وسط الارض وفي خطّ الاستوا استوت ساعات ليله ونهاره سائر الدهر وراى هدين الحورين اعنى القطب الشمالي والقطب الجنوبي جيعا

tance entre ces deux villes, qu'on reconnut égale à soixantesept milles; le degré de la sphère qu'on avait observe répondait donc à une superficie terrestre de soixante-sept
milles. Or la sphère entière, comme on le démontre par des
preuves que nous ne pouvons citer ici, est divisée en trois
cent soixante degrés (donc 67 × par 360 = 24,120, mesure de la circonférence terrestre). Cette division leur parut
certaine, parce qu'ils trouvèrent que la sphère est partagée
en douze portions par les douze signes du zodiaque, et que
le soleil, traversant chaque signe en un mois, parcourt toute
la sphère en trois cent soixante jours.

La sphère accomplit sa révolution autour de deux pivots ou deux pôles, qu'on peut comparer aux chevilles du charpentier ou du tourneur qui fabrique des boules, des écuelles et d'autres objets en bois. Pour celui qui habite le milieu de la terre, sous l'équateur, les jours et les nuits sont d'une égale longueur pendant toute l'année, et il voit à la fois ces deux axes, c'est à dire le pôle boréal et le pôle austral; tanفاما اهل البلدان التى مالت الى ناحية الشمال فانهم يرون القطب الشمالي وبنات نعش ولا يرون القطب الجنوبي ولا الكواكب المعروف بسم يل التي هي قريبة مغة وكذلك لا يرى الكوكب المعروف بسم يل بناحية خراسان ويري بالعراق في السنة اياما ولا يقع عليه عين جهل من الجمال الا هلك على حسب ما ذكرناه وما ذكر الناس من العلّة في ذلك في موت هذا النوع من الحيوان خاصة فاما البلدان الجنوبية فانه يرى في السنة كلها وقد تنازع طوائف الغلكية واحجاب النجوم في هدين الحكورين الذين يعتمد عليها الغلك في دوره أساكنان ها ام محركان وذهب الأكثر منها انها غير محركين وقد لاينا على ما يالوم كل دويت منهم في بقاء هذين الحكورين أمن جنس الافلاك ها ام غير منهم في بقاء هذين الحكورين أمن جنس الافلاك ها ام غير

dis que les habitants de l'hémisphère septentrional voient de pôle boréal et la constellation de l'Ourse, mais ne peuvent voir le pôle austral ni les étoiles qui l'avoisinent. Ainsi Canope, qui n'est jamais visible dans le Khoraçan, peut être observé dans l'Irak pendant quelques jours de l'année, et un chameau ne peut voir cette étoile sans mourir, ainsi que nous l'avons rapporté ailleurs avec les raisons par lesquelles on explique cette influence exclusivement fatale à cet ammal.

Dans les régions méridionales, Canope est visible toute l'année. Les écoles astronomiques sont partagées sur la question de savoir si ces pivots, sur lesquels tourne la sphère, sont immobiles ou doués de mouvement. L'opinion générale est qu'ils sont immobiles, et nous avons donné, dans nos premiers ouvrages, les preuves incontestables de leur immobilité, que l'on considère ou non ces pivots comme étant de la même nature que les sphères elles mêmes.

ذلك فيما سلف من كتبنا وقد تنوزع في شكل البحار فذهب الاكثر من الغلاسة المتقدّمين من الهند وحكماء اليونانيين الا من خالفهم وذهب الى قول الشرعيين ان البحر مستدير على مواضع الارض واستدلّوا على حمّة ذلك بدلائل كثيرة انك اذا لجبت فيه غابت عنك الارض والجبال شيا بعد شي حتى يغيب ذلك كلّه ولا ترى شيا من شوامخ الجبال واذا اقبلت ايضا نحو الساحل ظهرت تلك الجبال شيا بعد شي واذا قربت من الساحل ظهرت الانجار والارض وهذا جبل دنباوند (أ بين بلاد الري وطبرستان يرى من ماية فرسخ لعلوه وذهابه في الجلّ ويرتفع من اعلاة الدخان والثلوج مترادفة عليه غير خالية من اعاليه ويخرج من اسغله نهر كبير اصغر كبريتي ذهبي

La configuration des mers a soulevé aussi des discussions. La plupart des anciens philosophes de l'Inde et des sages de la Grèce, à l'exception de ceux qui adoptent la révélation, soutiennent que la mer suit le mouvement sphérique de la terre, et ils le prouvent par de nombreux arguments. Ainsi, quand on gagne le large, la terre d'abord, puis les montagnes s'effacent graduellement, et leur sommet finit par disparaître; au contraire, si l'on se rapproche de la côte, ces montagnes reparaissent insensiblement, et, quand on est près du rivage, on peut distinguer la terre et les arbress

Tel est le cas de la montagne de Donbawend (Demavend), entre Rey et le Tabaristan. On aperçoit de cent parasanges (cinq cents kilomètres) le sommet de cette montagne, qui se perd dans la nue; une épaisse fumée s'en échappe, et des neiges éternelles le couronnent. De la base sort une grande rivière, dont l'eau sulfureuse est jaune comme l'or; pour parvenir à la cime de la montagne, il fant monter اللون مسافة الصعود اليد في نحو من ثلاثة ايام بلياليهن وان من علا اليد وصار في قبته وجد مساحة راس القبة نحو الف ذراع في مثل ذلك وهي ترى في راى العين من اسغل حو القبة المنخرطة وان في هذه الساحة في اعاليد رمل اجر تعوص فيد الاقدام وان هذه القبة لا يلحقها شي من الوحش ولا من الطير لشدة الرباح وسموها في الهواء وشدة البرد وان في اعاليد نحوا من ثلثين نقبا يخرج منها الدخان الكبريت العظيم ويخرج مع ذلك من هذه المخارق مع الدخان كوي عظيم كاشد ما يكون من الرعد وذلك صوت تلهب الفيران وربما يجل من غرر بنفسد وصعد الى اعاليد من افواه هذه النقاب كبريتا اصغر كاند الذهب يقع في انواع الصنعة وكيميا وغير ذلك من الوجود وان من علاه يرى ما حواد من البال

pendant trois jours et trois nuits; parvenu là, on trouve un plateau large d'environ mille coudées carrées, bien que, vu d'en bas, il ait une forme conique. Ce plateau est couvert d'un sable rouge, dans lequel le pied enfonce; les animaux sauvages et l'oiseau lui-même ne peuvent atteindre ce sommet, à cause de son élévation, du vent et du froid rigoureux qui y règnent. On y remarque aussi une trentaine de fissures, d'où s'échappent une épaisse vapeur de soufre et des nugissements semblables au roulement du tonnerre le plus violent; ce bruit provient du feu qui s'enflamme, Celui qui expose sa vie pour gravir ce sommet recueille souvent à l'orifice de ces cavernes des morceaux de soufre, jaune comme de l'or, qui servent à l'alchimie et à d'autres arts. Vues de cette hauteur, les plus hautes montagnes environnantes ressemblent à des collines on à des mamelons. Le

الشامخة كانها رواب وتلال لعلوه عليها وبين هذا للبيل وبحر طبرستان في المسافة نحو من عشرين فرسخا والمراكب اذا لجت في هذا البحر غاب عنها جبل دنباوند فلم يرى واذا صاروا في هذا البحر على نحو ماية فرسخ ودنوا من جبال طبرستان راو اليسيرمن اعلا هذا للبيل وكلّا قربوا من الساحل اسفرلهم (ألي السيرمن اعلا هذا للبيد في كرّية ماء البحر مستدير الشكل وكذلك من يكون في بحر الروم الذي هو بحر الشامر ومصريري للبيل الاترع وهو جبل عال لا يدرك علوة مطلّ على بلاد انطاكية واللادقية والطرابلس وجزيرة قبرس وغيرها من بلاد الروم فيغيب عن ابصار من في المراكب لانخفاضهم في المسير في البحر عن الموضع الذي يرى فيد وسنذكر فيها يرد في هذا الكتاب خبر جبل دنباوند وما قالت الفرس في ذلك

Donbawend est à vingt parasanges environ de la mer du Tabaristan (Caspienne). Les bâtiments qui s'avancent vers le large le perdent complétement de vue; mais à une distance de cent parasanges, et quand ils se rapprochent des montagnes du Tabaristan, ils voient d'abord une partie de la cime du Donbawend, qui devient de plus en plus apparent à mesure qu'ils s'approchent du rivage. Ce fait prouve, dit-on, la thèse de la sphéricité de la mer.

On peut faire la même observation sur la mer de Roum (Méditerranée), nommée aussi mer de Syrie et d'Égypte, à l'égard du mont el-Akrà, dont on ne connaît pas la hauteur, et qui domine le territoire d'Antioche, de Latakieh, de Tripoli, de l'île de Chypre, etc. Il disparaît aux yeux de ceux qui naviguent, parce qu'en avançant en pleine mer ils se trouvent au-dessous de son point de vue. Nous aurons plus tard occasion de reparler du Donhawend, des légendes

وان المُحاك ذو الافواة موثق في اعالية في الحديد وهذة التبة التي في اعالى هذا الجبل اطمة عظيمة من اطام الارض وعجائبها وقد تكمِّ الناس في بُعد الارض فذهب الاكثر ان مركز الارض ما ينتهي اليه الهوا والنار ماية الف وثمانية وستّون الف ميل<sup>(1)</sup> فاما القر فان الارض اعظم منه سبعة وثلثين مرّة وشي والارض اعظم من عطارد ثلثة وعشرين الف مرّة والارض اعظم من الزهرة اربعة وعشرين الف مرّة والشمس اعظم من الدنيا ماية (وست) وستين مرّة وربعا وثمنا واعظم من القر الغا وستّان وستين مرّة والارض الغا وستّانة والارض مرّة والارض النه من القر النهس اثنان واربعون الف ميل والمرّج مثل الارض وزيادة ثلثة وستّين مرّة وقطرة ثمانية الان وسبع ماية الارض وزيادة ثلثة وستّين مرّة وقطرة ثمانية الان وسبع ماية

que racontent les Persans à ce sujet, et de Dohhak surnommé Dou'l-Efwah, qui est enchaîné à la cime de cette montagne (chap. xxx). Le sommet du Donbawend est un des principaux volcans et l'une des merveilles de la terre.

Les dimensions du globe ne sont pas moins controversées; l'opinion générale admet entre le centre de la terre, et les limites de l'air et du feu (l'atmosphère), une distance de cent soixante-huit mille milles.

La terre est trente-sept fois et une fraction plus grande que la lune; elle est vingt-trois fois plus grande que Mercure et vingt-quatre fois plus grande que Vénus. Le soleil a cent soixante (six) fois, plus trois huitièmes, la dimension de la terre, et deux mille six cent quarante fois celle de la lune; la terre n'est donc que le : du soleil. Le diamètre du soleil est de quarante-deux mille milles. Mars a soixante-trois fois la grandeur de la terre, et un diamètre de huit mille sept cents milles et demi. Jupiter a quatre-vingt-une

ميل ونصف ميل والمشترى مثل الارض احدى وثماني مرّة ونصفا وربعا وقطرة ثلثة وثلثون الف ميل ومايتان وستة عشر ميل وزحل اعظم من الارض تسعة وتسعين مرَّة ونصف وقطرة اثنان وتلثون الف ميل وسبعماية وستة وتمانون ميلا واما اجرام الكواكب الثابتة التي في الشرق الاول وهي خسة عشر كـوكبا كلّ كوكب منها اعظم من الارض باربعة وتسعين مرّة ونصف مرّة فاما ابعادها من الارض فأن اقرب بعد القرمن الارض ماية الف ميل وثمانية وعشرون الف ميل وابعد بعده مئ الارض ماية الف واربعة وعنشبرون الف ميل وابعد بعد عطارد مِن الارض تسع ماية الف وسبعماية وثلثون الف ميل(1) وابعد بعد الزهرة من الارض اربعة الان الف وتسعة عشر الفا وست ماية ميل وابعد بعد الشمس من الارض اربعة الان الف وثمانماية الف وعشرون الف ميل ونصف ميل وابعد بعد المريج ثلثة وثلثون fois trois quarts la grandeur de la terre, et un diamètre de trente-trois mille deux cent seize milles. Saturne est quatrevingt-dix-neuf fois et demie plus grand que la terre; son diamètre est de trente deux mille sept cent quatre-vingt-six milles. Les étoiles fixes de première grandeur sont au nombre de quinze, et ont chacune quatre-vingt-quatorze fois et demie la dimension de la terre de sousse d'acquire par la

Distance des astres à la terre. — La lune, quand elle est le plus rapprochée de la terre, en est éloignée de cent dixhuit mille milles, sa distance extrême est de cent vingt quatre mille milles. La plus grande distance de Mercure à la terre est de neuf cent mille sept cent trente milles; celle de Vénus, de quatre millions dix-neuf mille six cents milles; celle du soleil, de quatre millions huit cent vingt mille milles et demi; celle de Mars, de trente-trois millions six

الف الف ميل وست ماية الف ميل وشي وابعد بعد المسترى من الارض اربعة وجسين الف الف وماية الف وستة وستون الف ميل الا شيا وابعد بعد زحل سبعة وسبعون الف الف ميل الا شيا وابعد الكواكب الثابتة من مركز الارض نحو ذلك وفيما ذكرنا من القسمة والاجرآء والمقائس استدرك القوم علم الساعات واللسوفات وبها استخرجوا الآلات والاسطرلابات وعليها الغوا كتبهم كلها وهذا باب ان شرعنا في ايراد البعض منه كثر وأتسع الكلام فيع وانما ذكرنا لمعًا من هذه الغنون ليدل بها على ما لم نوردة عما تقدم ايرادنا إيام فيما سلف من كتبنا وسبق من تصنيفنا وسنذكر في هذا الكتاب جملا يتصل بجوامع ما وصغناه في هذا الكتاب وقد رقبت الصابيئة من الحرانيين وهم وصغناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابيئة من الحرانيين وهم وصغناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابيئة من الحرانيين وهم وصغناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابيئة من الحرانيين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابيئة من الحرانيين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابيئة من الحرانيين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابيئة من الحرانيين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابية من الحرانيين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابية من العرانييين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابية من العرانيين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابية من العرانييين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابية من العرانيين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابية من العرانيية والمين وهم وصفناه في هذا الكتاب وقد وتبت الصابية من العرانيية والمين والم

moins de cinquante-quatre millions cent soixante-six mille milles; enfin, celle de Saturne, d'un peu moins de soixante-dix-sept millions de milles. Telle est à peu près la distance extrême des étoiles fixes à la terre.

C'est sur la division, les degrés et les mesures que nous venons de mentionner, que sont établis les calculs relatifs au temps et aux éclipses. Plusieurs instruments et astrolabes ont servi à cette étude, et un grand nombre de traités ont été composés dans ce but. Ce sujet est si vaste que nous ne pourrions le traiter, même partiellement, sans entrer dans de longs développements. Bornons-nous donc à ces explications sommaires, qui peuvent faciliter l'étude plus approfondie de ces sciences auxquelles nous avons donné une plus grande place dans nos ouvrages précédents. Le présent livre ne doit présenter que des aperçus et des généralités.

Les Sabéens de Harran, qui ne sont que les disciples gros-

عوام اليونانيين وحشوة الغلاسغة المتقدمين (1) اللهنة في هياكلها مراتب على ترتيب هذه الافلاك التسعة ناعلى كهنتهم يسمّى راس كمري (2) ثم وردت بعدهم النصارى فرتبت اللهنة في كهانتها على ما تقدّمت به الصابيّة في مذهبها فسمّت النصارى هذه المراتب الطعات فاولها الصلط والثانى اغسط والثالث يوذاقن والرابع شماس وللخامس قسيس والسادس بردوط والسابع حوراسغطس وهو الذي يخلف الاسقف والشامن الاسقف والتاسع مطران وتغسير مطران رئيس المدينة والذي فوق هاولاء كلهم في المرتبة البطرك تغسيرة ابو الابآء (3) في تعدّم هاولاء كلهم في المرتبة البطرك تغسيرة ابو الابآء (3) في تعدّم هذا فكرهم من الحاب المراتب وغيرهم من الاداني وعوامهم هذا

siers des Grecs, et la lie des philosophes anciens, ont établi dans leurs temples une hiérarchie de prêtres qui correspond aux neuf sphères; le plus élevé porte le nom de Ras Koumra (chef des prêtres, ריש כומראי). Les chrétiens, qui leur ont succédé, ont conservé dans la hiérarchie ecclésiastique l'ordre institué par la secte sabéenne. Ils donnent à ces différents degrés de dignité le nom d'altaat. La première est celle des as-salat (ostiarias, portier); la seconde, celle des agsal (avayvoolns, lecteur); la troisième, celle des youdagoun (exorciste); la quatrième, celle des chemas (acolyte); la cinquième, celle des kasis (diacre); la sixième, celle des bardout (wpsobbrepos, prêtre); la septième, celle des hourasfitos (archipresbyter) ou vicaire de l'évêque; la buitième est celle d'askaf (episcopus); la neuvième, celle de mitran, ce qui vent dire chef de la ville (métropolitain). Enfin au-dessus de tous ces grades est celui de batrik, c'est à dire le père des pères (patriarche), ou bien de tous les dignitaires que nous venons d'énumérer, et d'autres encore qui ont un rang inféعند خواص النصارى فاما العوام منهم فيذكرون في هذا المراتب غير ما ذكرنا وهو ان مكا ظهر لهم وامورا يذكرونها لا حاجة بنا الى وصغها وهذا ترتيب المكلية وهم عدد النصارى وتطبها لان المشارقة وهم العباد الملقبون بالنسطورية اليعاقبة عن هاولاء تغرعوا ومنهم شذّوا وانما اخذت النصارى جملا من هذة المراتب على ما ذكرنا من الصابية والقسيس والشماس وغير ذلك فعل المانية لا المصدقيون والشماع وعير ذلك وان كان ماني حدث بعد مضى المسيح وكذلك ابن ديصان ومرقيون والى ماني اضيغت المانية والى مرقبون اضيغت المرتيونية والى ابن ديصان اضيغت المانية والى ابن ديصان الميقبة والى ابن وغيرها عن سلك طريقة امحاب الاثنين وقد اتينا في كتابنا

rieur. Telle est l'opinion des chrétiens instruits relativement à cette hiérarchie; mais le vulgaire a destraditions différentes à cet égard; il parle de l'apparition d'un ange, et raconte différentes choses que nous n'avons pas besoin de rapporter. Cette institution existe chez les Melkites, qui sont comme la colonne et la base du christianisme, tandis que les chrétiens orientaux, c'està-dire les Abadites, surnommés Nestoriens et Jacobites, se sont séparés d'eux et ont fait schisme. Il est hors de doute que les chrétiens ont emprunté l'idée première de cette hiérarchie aux Sabéens et que le kasis, le chemas, etc. sont dus à l'influence des Manichéens. Il faut en excepter cependant les Masdekites, les Chemmaîtes, et d'autres sectes. Manès, le fondateur du manichéisme, vécut après le Messie; il en est de même d'Ibn Daisan et de Markion, chefs des Daisanites (Bardeganites) et des Markionites; plus tard les Masdekites et d'autres partisans des doctrines dualistes se séparèrent de ces première sectes.

On trouvera dans les Annales historiques et l'Histoire

اخبار الرمان والاوسط على جمل من نوادر هذة المذاهب وما اوردوه من الخرافات المزخرفة والشبة المصنوعة دون ما ذكرناة من مذاهبهم في كتابنا في المقالات في اصول الديانات وما ذكرناة في كسر هذة الارآء وهذم هذة المذاهب في كتابنا المترجّم بكتاب الابانة في اصول الديانة واتما نذكر في هذة الابواب ما تشعب الكلام الية وتغلغل الوصف نحوه فنورد منه لمعنا على طريقة الخبر والحكاية المذهب لا على طريق النظر والجدل للهلا يخلو كتابنا هذا مما تدعوا الحاجة الى ذكره ان شآء الله ولا قوة الا بالله عدم الله المداهدة الحداد قوة الا بالله عدم الله المداهدة المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم المداهدة المداهدة المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم المداهدة المداهدة المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم المداهدة المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم المداهدة المداهدة المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم المداهدة المداهدة الله ولا قوة الا بالله عدم الله المداهدة المداهدة الله المداهدة الله المداهدة الله المداهدة الله المداهدة المداه

moyenne de curieux renseignements sur ces différentes sectes, les contes puérils et les inventions fabriquées par elles. Nous en avons parlé également dans notre ouvrage intitulé Discours sur les bases des croyances, et nous avons réfuté ces opinions et renversé ces théories dans un autre livre, qui a pour titre Explication des principes de la religion. Ici nous ne pouvons traiter ces matières qu'incidemment, et dans le rapide exposé que nous en donnons, nous cherchons à faire l'historique de la secte et de la doctrine, pour que ce livre n'offre pas de lacunes; mais nous écartons toute espèce d'examen et de controverse.

consequences of the edition of their circles of the consequences o

## الباب التاسع

ذكر الاخبار عن انتقال البحار وجمل من اخبار الانهار اللبار

ذكر صاحب المنطق ان البحار تنتقل على مرور السنين وطول الدهور حتى تصيرى مواضع مختلفة وان سائر البحار متحركة الآ ان تبلك للحركة اذا اضيفت الى جهلة مياهها وسعة سطوحها وبعد تعورها صارت كاتها ساكنة وليس مواضع الارض الرطبة في ابدًا رابة ولا مواضع الارض اليابسة في ابدًا يابسة لكنّها تنغيّر وتستحيل بصبّ الانهار فيها وانقطاعها عنها لهذة العلّة يستحيل موضع البحر وموضع البرّ فليس موضع البرّ

#### CHAPITRE IX.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES MIGRATIONS DES MERS,

L'auteur de la Logique (Aristote, Meteorologica, t. I, ch. xiv) dit que les mers se transportent d'un lieu à un autre dans le cours des âges, et la suite des siècles. En effet, toutes les mers ont un mouvement constant; mais, comparé à la masse des eaux, à l'étendue de leur surface et à la profondeur de leur lit, ce mouvement est insensible. Cependant il n'y a aucune partie de la terre qui reste éternellement humide ou sèche; mais elle change et se modifie sous l'action des fleuves, qui tantôt s'y déversent et tantôt s'en retirent. Telle est la cause de la transformation de la mer et du continent; loin de rester constamment l'un et l'autre dans leur état primitif, le continent vient occuper la place envahie par la mer, et réciproquement. Ces révolutions sont détermi-

كان مرّة بحرًا ويكون بحرًا حيث كان مرّة برًا وعلّة ذلك الانهار وجريها فان لموضع الانهار شبابا وهرما وحياتا وموتا ونشا ونشورا كا يكون ذلك في الحيوان والنبات غير ان السبباب واللبر في الحيوان والنبات لا يكون جرم بعد جرء لكنها تشبّ وتكبر اجزاوها معًا وكذلك تهرم وتموت في وقت واحد فاما الارض فانها تهرم وتكبر جرءًا بعد جرء وذلك بدوران الشمس وقد اختلف الناس في الانهار والاعين من اين بدوها فذهبت طائعة الى ان بجراها كلها واحد وهو البحر الاعظم وان ذلك بحر عذب ليس هو بحر اقيانس وزعت طائعة انها في الارضين كالعروق في البدن وقال اخرون حق المام ان يكون على سطح خلا اختلفت الارض فكان منها العالى والهابط انحاز الماء الى

nées par le cours des sleuves; en esset, le lit des sleuves a ses périodes de jeunesse et de déclin, ou de vie et de mort; il se développe et dépérit comme l'animal et la plante, avec cette différence, toutesois, que dans ceux-ci la croissance et le déclin ne se manifestent pas partiellement, mais que toutes les parties de leur être dépérissent et meurent en même temps. La terre, au contraire, décroît et vieillit successivement sous l'influence de la révolution du soleil.

L'origine des fleuves et des sources a soulevé des discussions. Selon les uns, ils proviennent tous de la grande mer, c'est-à-dire de la mer d'eau douce, qu'il ne faut pas confondre avec l'Océan. D'autres prétendent que l'eau se trouve dans la terre, comme les veines dans le corps. D'autres font le raisonnement suivant: c'est une loi de la nature que l'eau soit toujours de niveau, mais à cause de l'inégalité de la terre, qui est élevée d'un côté et déprimée de l'autre, l'eau s'est retirée dans les bas-fonds. Retenue dans ces proالمان الارض فاذا انحصرت للياة في الماق الارض وتعورها طلبت التنقس حيند لضغط الارض اياها من اسغل فتنبثق فيكون من ذلك العيون والانهار وربّما يتولد في باطن الارضين من الهوآء الكائن هنالك وان الماء ليس باسطتس واتما يتولد من عفونات الارض وبخارها وتالوا في ذلك كلاما كثيرا اعرضنا عن ذكرة طلبا للايجاز وميلا للاختصار وقد بسطنا ذلك في غير هذا الكتاب من كتبنا فاما مبادى الانهار الكبار ومطارحها ومقدار حريانها على وجد الارض كالنيل والغرات والدجلة ونهر مغدار حريانها على وجد الارض كالنيل والغرات والدجلة ونهر بلخ وهو حيدون ومهران السند وجنجس وهو نهرعظم بارض انهند ونهرسابط وهو نهرعظم ونهرطنابس الذي يصبّ الى بحر نيطس وغيرها ما كبر من الانهار فقد تكمّ الناس

fondeurs, elle tend à se répandre au dehors par suite de la compression que la terre exerce sur elle; des crevasses se forment dans le sol, et livrent passage aux sources et aux fleuves. Souvent aussi l'eau est le produit de l'air renfermé dans les entrailles de la terre; elle ne doit pas être considérée alors comme un élément, mais seulement comme engendrée par la corruption et les exhalaisons du sol. Nous ne citerons pas toutes les opinions auxquelles ce sujet a donné lieu, car nous cherchons à être bref et concis; nous renvoyons donc, pour les détails, à nos autres ouvrages.

On a cherché depuis longtemps la source, l'embouchure et l'étendue du parcours des grands fleuves, tels que le Nil, l'Euphrate, le Tigre, le fleuve de Balkh ou Djeihoun, le Mehran, qui arrose le Sind; le Gange, fleuve important de l'Inde; le Sabbato, qui n'est pas moins grand; le Tanabis (Tanaïs), qui se jette dans la mer Nitas (mer Noire), etc.

J'ai vu dans la Géographie (de Ptolémée) une figure re-

في مقدار جريانها على وجه الارض فرايت في جغرافيا النيل مصورا ظاهرا من تحت جبل القُر ومنبعه ومبدأ ظهورة من الذي عشر عينا فتنصب تلك المياة الى بحيرتين هنالك كالبطائح ثم يجتمع الماء منها جاريا فيمر برمال هنالك وجبال ثم يخترق ارض السودان مما يلى بلاد الرج فيتسع منه خليج يصبّ الى بحر الرج وهو بحر جريرة قنبلو وهي جريرة عامرة فيها قوم من المسلمين الله ان لغتهم رنجية غلبوا على هذه الجريرة وسبوا من كان فيها من الرج كغلبة المسلمين على جريرة اقريطش من المحر الروى وذلك في مبتدا الدولة العباسية وتقصّى الدولة العباسية فرج على ما يقولون البحريون حررا منهم لذلك لا على طريق التحصيل

présentant le Nil sortant du pied de la montagne el-Komr. Ses eaux, qui jaillissent d'abord de douze sources, se déversent dans deux lacs semblables aux étangs (de Basrah); elles se réunissent au sortir de là, et traversent des régions sablonneuses et des montagnes. Le Nil poursuit sa marche à travers cette partie du Soudan qui avoisine le pays des Zendi et donne naissance à un bras qui va se jeter dans la mer de Zendj. Cette mer baigne l'île de Kanbalou (Madagascar?), île bien cultivée, et habitée par des musulmans qui parlent la langue des Zendj. Ils s'emparèrent de cette île en faisant captive toute la population zendjite, à l'époque de la conquête de l'île de Crète, dans la Méditerranée, par les musulmans, au commencement de la dynastie abbasside et vers la fin du règne des Ommiades. De cette ville à Oman il y a environ cinq cents parasanges, d'après ce que disent les marins; mais c'est une simple conjecture et non une

والمساحة وذكر جهاعة من نواخدة هذا التحرمن السيرانيين والعمانيين وهم ارباب المراكب انهم يشاهدون في هذا البحر في الوقت الذي يكثر فيه زيادة النيل عصر او قبل الاوان عدّة يسيرة مآء بحرق هذا البحر ويشق قطعه منه من شدّة جريانه بخرج من جبال الربح عرضه أكثر من ميل عذبا حلوا يتكدر في ابان الريادة بمصر وصعيدها فيها الشوهان وهو التمساح الكائن في نيل مصر ويسمى ايضا الورل وقد ذكر الحاحظ ان نهر مهران السند من نيل مصر واستدل على ذلك بوجود التماسيج فيه فاست ادرى كيف وقع له هذا الدليل وذكر ذلك ويكناب في كتابه المترج بكتاب الامصار وعجائب البلدان وهو كتاب في نهاية المسي وان كان الرجل لم يسلك البحار ولا أكثر الاسغار نهاية الحسن وان كان الرجل لم يسلك البحار ولا أكثر الاسغار

évaluation rigoureuse. Plusieurs patrons (nakhoda) de Siraf et d'Oman, qui fréquentent ces parages, disent avoir observé dans cette mer, lors de la crue du Nil, en Égypte, ou peu de temps avant cette époque, un courant d'eau qu'il est difficile de couper, à cause de sa rapidité extrême. Ce courant, qui sort des montagnes du Zendj et s'étend sur un mille de largeur, est formé d'une eau douce et limpide, qui se trouble au moment de la crue du Nil en Égypte et dans le Sâid. On trouve dans cette mer le chouhman, on crocodile, si commun dans le Nil; on le nomme aussi elwaral.

El-Djahez prétend que le Mehran (Indus), fleuve du Sind, provient du Nil, et donne comme preuve l'existence des crocodiles dans le Mehran. J'ignore où il a été chercher un pareil argument. Il a avancé cette thèse dans son livre des Grandes villes et des merveilles de la terre. C'est un excellent travail; mais l'auteur, n'ayant pas navigué, ni assez voyagé pour connaître les royaumes et les cités, ignorail que

ولا تقرا المالك والامصار ولم يعلم ان مهران السند يخرج من اعين مشهورة من إعالى بلاد السند من ارض قنوج من مملكة بوورة وارض قشمير والقفدهار والطافن حتى ينتهى الى بلاد المولتان ومن هغالك يسمى مهران الذهب والمولتان فرج الذهب وصاحب عملة بلد المولتان رجل من قريش من ولد اسامة بن لوى بن غالب والقوافل الى خراسان تتصل من عندة وكان صاحب عملة المنصورة رجل من قريش من ولد هبار بن الاسود الملك في هاولاء وملك صاحب المولتان متوارث قديما من صدر الاسلام ثم ينتهى نهر المهران الى بلاد المنصورة ويصبّ الى نحو بلاد الديبل في بحر الهند والمماسي كثيرة في اجوان هذا الحروي العلمانات كليج صندابورا من عملة باغرة من ارض الهذد وخلجان الزايج من عكلة المهراج وكدلك le Mehran du Sind sort de sources bien connues, situées dans la haute région du Sind, le territoire de Kanoudj, le royaume de Baourah, les pays de Kachmir, de Kandahar et de Tafen, et qu'il entre ensuite dans le Moultan, où il reçoit le nom de Mehran d'or, de même que le mot Moultan signifie la frontière d'or. Ce royaume obéit à un Koreichite de la famille d'Oçamah, fils de Lowavi, fils de Galib, et c'est le rendez vous général des caravanes qui se dirigent vers le Khoraçan. Un autre Koreichite de la branche de Habbar, fils d'el-Aswad, règne dans le pays d'el-Mansourah; la couronne du Moultan est héréditaire dans la même famille depuis la naissance de l'islamisme. Le Mehran. après avoir traversé le pays d'el-Mansourah, se jette dans la mer de l'Inde, non loin du territoire de Deiboul. Les crocodiles abondent, il est vrai, dans les adjuan ou baies formées par cette mer, telles que la baie de Sindaboura, dans le royaume indien de Baguirah, ou la baie de Zabedj (Java),

في خلجانات الاغياب وهي اغيابٌ تلى جريرة سريديب والاغلب من التهاسيج كونها في المآء العذب وما ذكر من خلجانات الهند فالاغلب من امورها انها تكون عذبة لصبّ مياه الامطار اليها فلنرجع الان الى الاخبار من نيل مصر فنقول ان الذي ذكرته الفلاسفة انه يجرى على وجه الارض تسع ماية فرسخ وتبل الف فرسخ في عامر وغامر من فحران وخراب حنى يأتي بلاد اسوان من صعيد مصر والى هذا الموضع تصعد المراكب مئ فسطاط مصر وعلى اميال من اسوان جبال واحجار يجرى النيل في وسطها فلا سبيل الى جريان السغن فيه وهذا الجبل والموضع فارز بين مواضع سغن المبشة في النيل وبين سغن المسلمين فارز بين مواضع سغن المبسطين فالنيل وبين سغن المسلمين فارز بين مواضع سغن المبسطين فالنيل وبين سغن المسلمين فارز بين مواضع سغن المبسطين

dans les États du Maharadja, et la baie des Aguiab, dans le voisinage de l'île de Serendib (Ceylan). Les crocodiles vivent surtout dans l'eau douce, et les bras de mer que nous venons de citer dans l'océan Indien sont ordinairement formés d'eau douce, parce qu'ils reçoivent les eaux pluviales.

Revenons maintenant à la description du Nil. Les savants disent qu'il parcourt une étendue de neuf cents, et, selon quelques-uns, de mille parasanges, à travers des contrées cultivées et stériles, habitées ou désertes, jusqu'à ce qu'il arrive à Aswan (Syène), dans la haute Égypte. C'est là que s'arrêtent les navires qui remontent le fleuve depuis Fostat (vieux Caire); car, à quelques milles d'Aswan, le Nil traverse des montagnes et des rochers qui rendent la navigation impossible. Ces montagnes forment la ligne de démarcation entre la portion du fleuve parcourue par les bâtiments abyssiniens et celle que fréquentent les musulmans; c'est ce que l'on désigne sous le nom de cutaractes (liltéral, les pieures et les

ويعرن هذا الموضع بالجنادل والعضور ثم ياتي الفسطاط وقد قطع الصعيد ومرّ بجبل الطيطون وحجر اللاهون من ارض الغيوم وهو الموضع المعرون بالجريرة التي اتخذها يوسف عثم فيقطعه وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب من اخبار مصر وضياعها وكيفية فعل يوسف عثم في بنيانها ثمر يمضى جاريا فينقسم خلجانات الى بلاد تنيس ودمياط ورشيد والى الاسكندرية يصبّ الى البحر الرومي وقد اخذت منه بحيرات في هذه المواضع وقد كان النيل يقطع عن بلاد الاسكندرية قبل هذه الريادة التي زادت في هذه السنة وي سنة اثنين وثلثين وثلثين وثلثين وثلثين النيل بلاد انطاكية والثغر الشاي ان النيل وثلثاية ونمي اتى وانا ببلاد انطاكية والثغر الشاي ان النيل زاد في هذه الريادة في خليج الاسكندرية امر لا وقد كان

rochers). Le Nil arrive à Fostat, après avoir traversé la haute Égypte (Said), passé devant la montagne de Tailemoun et franchi l'écluse d'el-Lahoun dans le Faïoum; cet endroit que le sleuve traverse est nommé l'île de l'habitation de Joseph. Nous parlerons plus bas (chap. xx1) de l'histoire de l'Égypte, de ses districts et des monuments que ce pays doit à Joseph. Le Nil se partage ensuite en plusieurs branches, qui se dirigent sur Tennis, Damiette et Rosette, jusqu'à Alexandrie, et il se décharge dans la Méditerranée; il forme plusieurs lacs dans ces parages. Cependant le Nil s'est retiré du territoire d'Alexandrie avant la crue de la présente année (332 de l'hégire). Je me trouvais à Antioche et sur les frontières de la Syrie, lorsque je reçus la nouvelle que le fleuve venaît d'atteindre dix huit coudées; mais je ne pus savoir si l'eau avait pénétré ou non dans le canal d'Alexandries

الاسكندر بن فليبس المقدوق بنا الاسكندرية على هذا للله مى النيل وكان ينجر اليه معظم ماء النيل ويسقى بلاد الاسكندرية وبلاد مربوط وكان بلاد مربوط هذا في نهاية العمارة وللمنان متصلة بارض برقه من بلاد المغرب وكانت السغن يجرى في النيل فتتصل باسواق الاسكندرية وقد بلط ارض نيلها في النيل فتتصل باسواق الاسكندرية وقد بلط ارض نيلها في اللدينة بالاحجار والمرمر وانقطع الماء عنها لعوارض من الشغر المدينة بالاحجار والمرمر وانقطع الماء من دخولها وقيل لعلل غير ذلك منعت من تنقيته ورد الماء الى كامته لا يجلها كتابنا هذا لاستعمالنا فيد البغية فصار شربهم على الابآر وصار النيل على نحو يوم منهم وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب عند ذكرنا لاخبار الاسكندرية جملا من اخبارها واخبار بنائها وما ذكرنا

Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, bâtit cette ville sur ce bras du Nil; la plus grande partie du sleuve pénétrait dans ce canal et arrosait les campagnes d'Alexandrie et de Mariout (Maréotis). Le pays de Mariout, en particulier. était cultivé avec le plus grand soin, et offrait une suite non interrompue de jardius jusqu'à Barkah, dans le Magreb. Les bâtiments qui descendaient le Nil arrivaient jusqu'aux marchés d'Alexandrie, dont les quais étaient formés de dalles et de blocs de marbre. Plus tard des éboulements ont bouché ce canal et empêché l'eau d'y entrer; d'autres obstacles encore n'ont pas permis, dit-on, de nettoyer le canal et de donner un libre cours à l'eau; mais nous ne pouvons admettre tous ces détails dans un livre qui n'est qu'un résumé. Depuis lors les habitants boivent de l'eau de puits. car ils sont à une journée environ du fleuve. On trouvera plus bas, dans le chapitre consacré à Alexandrie, d'autres

من المآء الحاري الى بحر الزنج فاتما هو خليج آخذ من اعالى مصب الزنج وفارز بين بلاد الزنج وبين اتاصى بلاد اجناس الاحابيش ولولا ذلك الخليج ومغاوز من رمال ودهاس لميكس الحيشة مقام في ديارها من انواع الزنج للثرتها وبطشها فاما نهر بلخ الذي يسمى جيحون فانع بخرج من عيون فيجرى حتى ياتي بلاد خوارزم وقد اجتاز قبل ذلك ببلاد الترمذ واسغراين وغيرها من بلاد خراسان فاذا ورد الى خوارزم تغرق في مواضع هناك ويمضى باقيم فيصب في المحيرة التى عليها القرية المعروفة بالمجرجانية اسغل خوارزم وليس في هذا الصقع اكبر من هذه المحيرة ويقال انه ليس في العمران بحيرة أكبر منها لان طولها مسيرة شهر في نحو ذلك من العرض تجرى فيها السغن واليها

détails sur cette ville et sa fondation (voy. chap. xxxII). Quant au bras du Nil qui, ainsi que nous l'avons dit, se jette dans la mer du Zendj, ce n'est qu'un canal qui sort du bassin supérieur du Zendj et sépare ce pays des frontières habitées par les races abyssiniennes. Sans ce canal, de vastes déserts et les sables mouvants, les hordes turbulentes et innombrables des Zendj auraient chassé les Abyssiniens de leur pays natal.

Le seuve de Balkh, ou Djeihoun (Oxus), sort de dissérentes sources, traverse le pays de Termed, Esserain et d'autres parties du Khoraçan, et entre dans le Kharezm. La il se divise en plusieurs branches, qui arrosent le pays; le surplus de ses eaux se jette dans le lac (lac d'Aral), sur les bords duquel est le bourg de Djordjanich, au-dessous de la ville de Kharezm. C'est le plus grand lac de cette contrée, et, au dire de quelques-uns, du monde habité; car il ne faut pas moins d'un mois pour le parcourir en long et en

arried to month

يصبّ نهر فرغانه والشاش وعرّ ببلاد الغاراب في مدينة جديس ويجرى فيه السغن الى هذه المحيرة وعليها مدينة للترك يقال لها المدينة للجديدة فيها مسلمون والاغلب من الترك في هذا الموضع الغرّية بواد وحضر وهذا للبنس من الترك هم اصنائ ثلاثة الاسافل والاعالى والوسائط وهم اشدّ الترك باسًا واقصرهم واصغرهم اعينًا وفي الترك من هو اقصر من هاولاء على ما ذكرة صاحب المنطق في كتاب لليوان في المقالة الرابعة عشر والثامنة عشر حين ذكر الطير المعرون بالغرانييق وسنذكر لمعيّا من اخبار الترك فيما يرد من هذا اللتاب جموعا ومغترقا ولمدينة بلخ رباط يقال لها الاخشمان على محو من عشريين يوما وهو

large. Il est navigable, et reçoit le fleuve de Ferganah et de Chach qui traverse le pays de Farab, la ville de Djedis, et quiest accessible aux bâtiments jusqu'à son embouchure. Sur ses bords s'élève une ville turque nommée la Ville-Nouvelle (Yengui-Kent), où vivent plusieurs musulmans. La plupart des Turcs qui habitent cette contrée, tant nomades que citadins, appartiennent à la tribu des Gozz, qui se divisent en trois hordes nommées la grande, la petite et la moyenne. Ils se distinguent des autres Turcs par leur valeur, leurs yeux bridés et l'exiguïté de leur taille. Cependant l'auteur de la Logique (Aristote), dans le quatorzième et le dixhuitième livre de son Traité des animana, parlant de l'oiseau nommé grue (yépavos), dit qu'il y a des Turcs d'une stature encore plus petite. On trouvera d'autres détails sur les Turcs dans divers passages de notre livre, et dans le chapitre qui leur est consacré

La ville de Balkh possède un poste (ribat) nommé el-Akhcheban, et situé à vingt jours de marche environ. En آخر المالها وبازائهم انواع من الكفار يقال لهم اوخان وتُبَت وعلى الهين من هاولا جنس آخر يقال لهم ايغان يخرج من هنالك نهر عظيمر يعرن بنهر ايغان وزعمر قوم من اهل الخبرة انه مبدأ نهر جيحون وهو نهر به ومقدار جريانه على وجه الارض نحو من خسين وماية فهة وقيل اربع ماية فهة مبتدأ نهر الترك وهو ايغان وقد غلط قوم من مصنفى الكتب في هذا المعنى وزعوا ان جيحون يصب الى مهران السند ولم نذكر نهر ارشت الاسود ولا نهر ارشت الابيض الذي عليم تكون مملكة كهاك بيغور وهم جنس من الترك وراء نهر باخ وهو جيحون وعلى هاذين النهرين الغورية من الترك ولهذين النهرين الغورية من الترك ولهذين النهرين اخبار ولم نحط عقدار مسافتها من الترك ولهذين النهرين اخبار ولم تحط عقدار مسافتها

face vivent deux tribus de Turcs infidèles, les Oukhan et les Tibétains, et à leur droite d'autres Turcs nommés Igan. C'est dans le territoire de ceux-ci qu'est la source d'un grand fleuve nommé aussi fleuve d'Igan. Plusieurs personnes instruites prennent ce fleuve pour le commencement du Djeihoun, ou fleuve de Balkh. Le Djeihoun a un parcours de cent cinquante parasanges, selon les uns, et de quatre cents parasanges selon ceux qui le confondent avec le fleuve des Turcs ou Igan. Quant aux auteurs qui avancent que le Djeihoun se jette dans le Mehran (Indus), ils sont dans l'erreur.

Nous ne parlerons ni de l'Aracht noir, ni de l'Aracht blanc, sur les bords duquel est le royaume des Keimak-Baigour (Ouigour?), tribu turque originaire du pays au delà du fleuve de Balkh ou Djeihoun. Une autre tribu turque, les Gourites, habitent les bords de ces deux fleuves, qui sont l'objet de récits détaillés. J'ignore et, par conséquent, je ne puis déterminer l'étendue de leur parcours. على وجه الارض فنذكر ذلك وكذلك نهر جبس نهر الهند مما يملى بلاد الصين مبدأة من جبال في اتاصى ارض الهند مما يملى بلاد الصين من نحو بلاد الطغزغزمن الترك ومقدار جريانه الى ان يصب في البصر للبشى مما يملى ساحل الهند اربعماية فمرسخ فاما الغرات فبدأة من بلاد تالى قلا من ثغور ارمينية من جبال هنالك تدعى افردحس على نحو يوم من تالى قلا ومقدار جريانه في بلاد الروم الى ان ياتى الى ملطية ماية فرسخ واخبرني بعض من اخواننا من المسلمين عمن كان في ارض النصرانية اسيرا ان الغرات اها توسط ارض الروم تحلبت الميد مياة كثيرة منها نهر يخرج هما يملى بحيرة المارزبون وليس في ارض الروم بحيرة آكبر منها وي نحو من شهر وقيل آكثر من ذلك طولا وعرضا تجرى فيها

Le Gange est un fleuve de l'Inde qui sort des montagnes situées dans la partie la plus reculée de l'Inde, du côté de la Chine, et près du pays habité par la peuplade turque des Tagazgaz. Après un parcours de quatre cents parasanges, il se jette dans la mer Abyssinienne sur la côte de l'Inde.

L'Euphrate preud sa source dans le territoire de Kalikala (Erzeroum), ville frontière de l'Arménie; il sort des montagnes d'Afradohos, à un jour de marche de cette ville. Il a une étendue de cent parasanges, et traverse le pays de Roum avant d'arriver à Malatiyeh. Un de nos coreligionnaires, qui a été prisonnier chez les chrétiens, m'a assuré que l'Euphrate, dans sa course à travers le pays de Roum, reçoit plusieurs affluents, entre autres un fleuve qui sort du lac el-Marzeboun, le lac le plus vaste de cette contrée; il est navigable et n'a pas moins d'un mois de navigation en long

السغى وينتهى الغرات الى جسر منبج وقد اجتاز تحت قلعة ستمساط وهي قلعة السطين شم ينتهى الى بالسس ويمر بصغين موضع حرب اهل العراق والشام وينتهى الى الرقة والرحبة وهيت والانبار وياخذ منه هناك انهار مثل نهر عيسى وغيره تما ينتهى الى مدينة السلام فيصب في دجلة وينتهى الغرات الى بلاد سورا وتصر بن هبيرة والكوفة والجامعين واحدة آباذ والنرس والطغون وينتهى غايته الى البطيحة التى بين البصرة وواسط فيكون مقدار جريانه على وجه الارض خس ماية فرسخ وتيل اكثر من ذلك وقد كان الغرات الاكثر من مائة ينتهى الى بلاد لليرة ونهرها بين الى هذا الوقت وهو يعرف بالعتيق وعليه كانت وقع يعرف بالعتيق وعليه كانت وقع يعرف العتيق وعليه كانت وقع يعرف العتيق وعليه كانت وقع يعرف العتيق وعليه كانت وقع وتعة القادسية فيصب

et en large. L'Euphrate arrive ensuite au pont de Manbedj, après avoir passé sous le château de Somaisat (Samosate), nommé aussi le Château de terre. Il continue sa course vers Balès, et Siffin, signalé par une bataille entre les habitants de l'Irak et de la Syrie; il passe successivement devant Rakkah, er-Rahbah, Hit et el-Anbar, où il donne naissance à plusieurs canaux, comme le Nehr-Yça, etc. qui coulent du côté de Bagdad et se jettent dans le Tigre. L'Euphrate se dirige ensuite vers le pays de Soura, le château d'Ibn Hobeirah, Koufah, el-Djameein, Ahmed-Abad, en-Ners, et et-Tofouf, et se jette enfin dans l'étang qui est entre Basrah et Wacit. Son parcours entier est de cinq cents parasanges, ou davantage, selon d'autres. Le bras principal de l'Euphrate se dirigeait autrefois sur Hirah, où son ancien lit, encore visible aujourd'hui, est nommé el-Atik (l'ancien); c'est là qu'eut lieu la fameuse bataille de Kadiçieh, entre les musulmans et Roustem. De Hirah, le fleuve se jetait dans

في البحر للبيشي وكان البحريوميّة في الموضع المعروف بالنجف في هذا الوقت وكان يقدم هنالك سغن الصين والهند ترد الى ملوك لليرة وقد ذكر جهاعة هن سلف من الاخباريين ودوى العلم بايّام العرب منهم هشام بن مجد الكلبي وابو مخنف لوط بن يحيى وشرق بن القطامي ان خالد بن الوليد المخزومي لما اقبل يريد لليرة في سلطان ابي بكر من بعد فتح اليمامة وقتل كذّاب بني حنيفة وراى اهل لليرة تحصنوا في القصر الابيض وقصر القادسية وقصر بني ثعلبة وهذه اسمآء قصور كانت بالحيرة وهي في وقتنا هذا هو سنة اثنين وثلاثين وثلاثين وثلثانة بن الوليد الى اهل لليرة تحصنوا بني المناه المناه

la mer d'Abyssinie, qui recouvrait à cette époque l'emplacement nommé aujourd'hui en Nedjef; c'étaient là qu'arrivaient les bâtiments venus de la Chine et de l'Inde, à destination des rois de Hirah.

Plusieurs historiens anciens, parfaitement instruits des Journées des Arabes, tels que Hicham, fils de Mohammed el-Kelbi, Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia, et Charki, fils d'el-Kitami, racontent ce qui suit: Khaled, fils d'el-Walid el-Makhzoumi, marcha contre Hirah, sous le règne d'Abou Bekr, après la conquête du Yemamah et la mort du faux prophète des Beni-Hanifah; mais les habitants se fortifièrent dans le château Blanc, le château de Kadiçieh et celui des Beni-Tâlabah, situés tous trois à trois milles de Koufah, et complétement déserts et ruinés aujourd'hui (332 de l'hégire). Khaled, fils d'el-Walid, voyant que l'ennemi s'était retranché dans ces forteresses, dressa son camp près de Ned-

نحبو النجف واتبل خالد على فبرس لة ومعه ضرار بين الازور الازدى وكان من فرسان العرب فوقفا حيال قصر بني ثعلبة نجعل العباديون يرمونهما بالحرق نجعل فرسه ينفر فقال له صوار اصلحك الله ليس لهم مكيدة اعظم ما ترى فضى خالد فدول في معسكرة وبعث اليهمر أن ابعثوا الينا رجلا من عقلائكم وذوى اسنانكم اسأسله عن امركم فبعثوا اليه عبد المسيح بن عرو بن قيس بن حيان بن بُعَيلة الغساني وهو الذي بنا القصر الابيض ودعى بقيلة لانه خرج ذات يوم وعليه ثياب خضر من حرير فقال قومه ما هذه الا بقيلة فسمى بقيلة وهوعبد المسيح الذي اتى سطيحا الغساني الكاهن يساله عن رويا الموسدان وارتجاج الايوان وما كان من ملوك jef et marcha en avant, à cheval et accompagné d'un célèbre cavalier arabe, Dirar, fils d'el-Azwar, l'Azdite. Parvenus sous le château des Beni-Tàlabah, ils furent assaillis par des matières enflammées que leur lançaient les chrétiens abbadites, et le cheval de Khaled se mit à fuir. · Que Dieu te protége, dit Dirar à son compagnon, voilà le plus fort de leurs stratagèmes. . Khaled retourna au camp et fit demander aux assiégés de lai envoyer un homme muri par l'âge et l'expérience, afin qu'il l'interrogeat sur ce qui les concernait. Ils lui députèrent Abd el-Meçih, fils d'Amr, fils de Kaïs, fils de Hayan, fils de Bokaïlah, le Gassanide. Ce Bokaïlah, qui avait construit le château Blanc, devait son surnom à ce qu'étant sorti un jour revêtu d'une étoffe de soie verte, les gens de sa tribu s'écrièrent en le voyant : . En vérité, il ressemble à un petit chou (bokailah)! . C'est Abd el-Mecih qui se rendit auprès du célèbre devin Satih, le Gassanide, pour l'interroger sur les songes des Moubed, sur les secousses du palais cu Eiwan (à Ctésiphon), et sur le sort qui était réservé aux

بنى ساسان ناتى عبد المسيح خالدا وله يومد ثلاث ماية وخسون سنة ناقبل يمشى فنظر خالد اليه مقبلا فقال من ايس افضى اثرك ايها الشيخ قال من صلب ابى قال فمن ايس جدّت قال من بطن أمّى قال فعلام انت ويلك قال على الارض قال فيم انت لا كنت قال في ثيابى قال اتعقل لا عقلت قال أى والله واقيد قال ابن كم انت قال أبن رجل واحد قال اللهم اخرهم عن اهل بلدة في يريدوننا الا في استله شيا فيجيب عن عيرة قال لا والله ما اجبتك الا يما سألتني عنه اسأل عا بدا لك وقال أعرب انتم ام نبط قال عرب استنبطنا ونبط استعربنا قال أحرب ام سم قال لا بل سم قال في بال هده الحصون قال قال أحرب ام سم قال لا بل سم قال في بال هده الحصون قال

rois sassanides. Ce même Abd el-Meçih, qui se présenta à Khaled, était alors âgé de trois cent cinquante ans. Khaled, en le voyant marcher lentement, lui demanda : « Vieillard, de quel lieu descends-tu? - Des reins de mon père, répondit le cheikh. - D'où viens-tu? - Du sein de ma mère. -Malheur à toi! sur quoi es-tu? (c'est-à-dire, pourquoi es-tu venu?) - Je suis sur la terre. - Que Dicu te confonde! où es-lu?-Dans mes vêtements.- As-tu perdu la tête? puissestu la perdre! - Certes, par Dieu, elle est solidement attachée. - Le fils de combien es tu? (c'est à dire quel age astu?) - Le fils d'un seul homme. - Mon Dieu, s'écria Khaled, maudis les gens de ce pays, pour le trouble qu'ils nous causent! Je lui demande une chose, et il m'en répond une autre. - Non certes, répliqua le vieillard, j'ai répondu avec précision à tes questions. Interroge-moi à ton gré. -Étes-vous Arabes ou Nabatéens? demanda Khaled. - Des Arabes devenus Nabatéens, ou des Nabatéens devenus Arabes. - Que préférez-vous, la paix ou la guerre? - La paix. -

بنيناها للسغيم تحبسه حتى ياتى للكيم فينهاة تال كم اتت لك تال خسون وثلثهاية سنة قال فيا ادركت قال ادركت سغين البصر ترق الينا ق هذا النجف بمتاع السند والهند وامواج البحر تضرب ما تحت قدميك وانظر كيم بيننا اليوم وبيين البحر ورأيت المراة من اهل لليوق تاخذ مكتلها فتضعها على راسها ولا تترود الا رغيفا واحداً فلا ترال في قرى عامرة متواترة وعائر متصلة واشجار مشرة وانهار جارية وغدران غدقة حتى ترد الشام وتراها اليوم قد اصبحت خرابا فيافا وذلك دأب وعرفوة وكان مشتهرا في العرب بطول العمر وكبر السن وصحة

Pourquei donc ces forteresses? - Nous les avons bâties pour y enfermer les fous jusqu'à ce qu'un sage vienne les délivrer. - Quel est ton âge? - Trois cent cinquante ans. - Qu'as tu vu dans ta vie? - J'ai vu les vaisseaux arriver jusqu'à nous sur cette hauteur (nedjef) chargés de marchandises du Sind et de l'Inde, et les vagues se briser sur le sol que tu foules à tes pieds. Vois aujourd'hui quel espace nous sépare de la mer! Je me souviens d'avoir vu une femme de Hirah prendre son panier, le placer sur sa tête, et n'emporter qu'un pain comme provision, parce que, jusqu'à son arrivée en Syrie, elle ne traversait que des villages florissants, des champs bien cultivés, des vergers converts de fruits et arrosés par des étangs et des canaux d'eau vive. Tu le vois aujourd'hui, ce n'est plus qu'un désert aride. C'est ainsi que Dien en use avec le monde et ses habitants. • Ces paroles jeterent Khaled et tous les assistants dans un muet étonnement, car Abd el-Meçih était célèbre parmi les Arabes autant pour son extrême vieillesse, que pour sa sagesse conالعقل تال ومعد سمّ ساعة يقلبه في يديد فقال له خالد ما هذا معك تال سمّ ساعة تال ما تصنع به تال اتيتك فان يكن عندك ما يسرّني ويوافق اهل بلدى قبلته وجدت الله عليه وان تكن الاخرى لم اكن اوّل من ساق الى اهل بلدة خريا وبلاء واكل هذا السمّ واستريح من الدنيا فاتما بقي من هرى اليسير تال خالد هاته فاخذة فوضعه في راحته ثم تال بسم الله وبالله بسم الله ربّ الارض والسمّاء بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمة شي ثم اقتحمه فتجللته غشية وصوب بدقنه في صدوة ساعة ثم سرى عنه وافاق كاتما انشط من عقال فانصون العبادى الى تومة وكان عبادى المذهب وهم المسطورية من

sommée. On prétend qu'il portait sur lui un poison foudroyant, et qu'il le tournait entre ses mains. Khaled lui demanda ce qu'il tenait. . C'est un poison, ditil, qui tue instantanément. - Quel usage veux-tu en faire? - En venant près de toi j'ai résolu que, si tu prenais une décision favorable à mes compatriotes et à moi, je l'accepterais et j'en remercierais Dieu; sinon, ne voulant pas rapporter à mes compatriotes la honte et l'affliction, je prendrais ce poison et quitterais ce monde; je n'ai d'ailleurs que peu de temps à vivre. - Donne-moi ce poison -, dit Khaled, puis il le plaça dans la paume de sa main, prononça ces mots : Au nom de Dieu, par l'aide de Dieu, au nom de Dieu, le maître de la terre et des cieux, par ce saint nom avec lequel rien ne peut nuirel et il avala le poison sans hésiter. Il s'évanouit sur-le-champ, et son menton se pencha sur sa poitrine; puis il reviot à lui et reprit ses forces, comme un homme qui a brisé ses chaînes. Le vieillard, qui était Abbadite, c'est-à-dire chrétien nestorien, revint auprès des siens

النصارى فقال يا قوم جئتكم من عند شيطان اكل سم ساعة فلم يضرّة فصالحوة واخرجوة عنكم فالقوم مصنوع لهم وامرهم مقبل وامر بنى ساسان مُدبر وسيكون لهذة المُلّة شان يتغشّى الارض ثم تحدث فيها هنات وهنات قال فصالحوا خالدا على ماية الف درهم وساج وهو الطيلسان فرحل خالد عنهم وانشد عبد المسيح يقول

أبَعْد المندريين ارى سوى ما يروح على الخورنق والسدير تحاماة فوارس كل حيى مخافة ضيغم عالى الرئير وبعد فوارس المنعمان ارى رياضا بدين مرة والحنير

et leur dit: • Peuple, je viens de quitter Satan; il a avalé un poison qui tue sur l'heure, et il n'en a éprouvé aucun mal. Hâtez-vous donc de conclure la paix et de l'éloigner. Une influence supérieure veille sur cette nation; sa fortune va s'élever sur les ruines de la famille de Sassan. La croyance qu'elle apporte se répandra sur la terre et changera la face du monde. • Ils firent, en effet, la paix avec Khaled, à la condition de payer cent mille drachmes, et de porter le sadj, ou turban (des chrétiens). Après le départ de Khaled, Abd el-Meçih récita ces vers :

Devais-je done, après le règne des deux Moundir, voir un autre drapeau flotter sur Khawarnak et Sedir,

Et les cavaliers de toutes les tribus le fuir en redoutant la colère du lion, au rugissement terrible?

Devais-je, après les exploits des guerriers de Noman, voir les troupeaux brouter entre Marrab et el-Hafir? فسرنا بعد هلك أبي قبيس كثل الشاة في اليوم المطير تغسّمنا القبائل من معدّ علانية كايسار الحرور نودي الخرج مثل خراج كيسرى وخرج بني قريظة والنضير كذاك الدهر دولته عجال بيوم من مساة او سرور

وائما ذكرنا هذا للحبر في هذا الموضع تاييدًا لما وصغنا وشاهدًا لما ذكرنا من تنقّل المحار وتغلغُل المياة والانهار على مرّ الدهور والاعصار فلمّا انقطع الماء عن مصبّه في ذلك الموضع انتقل المحربرّا فصار بين للحيرة وبين المحرف هذا الوقت مسيرة

Mais la mort d'Abou Kobaïs nous a dispersés comme des brebis dans un jour d'orage.

Nous qui nous partagions librement les tributs de Mâdd, comme les membres d'un chamcau immolé,

Nous payons un tribut aussi onéreux que celui du Kosroès, ou des enfants de Koraizah et de Nadir!

Ainsi le veulent les caprices de la fortune; un jour elle apporte la prospérité, et le lendemain le malheur.

Nous n'avons rapporté ici cette anecdote que comme une preuve évidente de ce que nous avons avancé relativement aux migrations des mers, et au mouvement des cours d'eau et des fleuves, dans la suite des âges. C'est ainsi que, l'eau s'étant retirée de cette localité, la mer a fait place à la terre ferme, et qu'aujourd'hui une distance de plusieurs jours sépare Hirah de la mer. Quiconque a vu et examiné avec

ایام کثیرة ومی رای النجف واشری علیه تبین له ما وصفنا وکتنقل الدجلة العورا فصار بینها ی هذا الوقت وسی الدجلة مسافة بعیدة وصارت تدّی ببطی جوی وذلك می حدّ مدینة بادبین می اهال واسط العراق الی بلاد دور الراسبی الی نحو بلاد السوس می بلاد خوزستان وكذلك ما حدث ی الجانب الشرق ببغداد می الموضع المعرون برقة الشمّاسیّة ومی نقل الماء بتیّارة می الجانب الغری می الضیاع کانت بین قطربًل ومدینة السلام کالقریة المعروفة بالقب والموضع المعرون بالبشری ومدینة السلام کالقریة المعروفة بالقب والموضع المعرون بالبشری والموضع المعرون بالبشری بیش فیلی برقة الشماسیة ومدیر ذلك عی ضیاع قطربّل وقد کان لاهلها مطالبات مع اهل الجانب الشرق عمی میاع قطربّل وقد کان محضرة الوزیر علی بی عیسی وما اجاب ی ذلك الوقت وما ذكرنا soin le Nedjef sera convaincu de l'exactitude de notre assertion.

Il en est de même du Tigre de Basrah (el-Awrah), qui a changé de place, et se trouve aujourd'hui à une grande distance du Tigre. Il était nommé le ravin de Djoukha, et s'étendait depuis Badbin, dans le district de Waçit, jusqu'au territoire de Dour er-Raçebi, près de Sous (Chouster), dans le Khouzistan. Un fait analogue a eu lieu sur la rive orientale de Bagdad, dans une localité nommée Rakkah ech-Chemmaçieh, où le fleuve a quitté brusquement le rivage occidental, les terrains cultivés entre Katrabbol et Bagdad, le bourg d'el-Kobb, el-Bochra, el-Ain et d'autres bourgades qui dépendent de Katrabbol. C'est ce qui a donné lieu à des contestations entre les habitants de cette rive et ceux de la rive orientale qui possèdent Rakkah ech-Chemmaçieh. L'affaire fot portée devant le vézir Ali, fils d'Yça; la décision

فشهور بمدينة السلام واذا كان الماء في تحومي ثلاثين سنة يذهب بنحو من سبع ميل فانه يصير ميلا في قدر مايتي سنة واذا تباعد النهراربعة الان ذراع عن موضعة الاوّل خربت بذلك السبب مراضع وقرت مواضع من الارض واذا وجد الماء سبيلاً منخفضًا وانصبابًا وسع بالحركة وشدّة الجرية لنفسه واتتلع المواضع من الارض من ابعد غاياتها وكلما وجد موضعا متسعا من الوهاد ملاة في طريقة وشدّة جريته حتى يعمل بحيرات وبطائح ومستنقعات ويحرب بذلك بلاد ويعمر آخر ولا يغيب فهم ما وصغنا على من له ادني فكر قال المسعودي وذكر جهاعة من ذوى العناية باحبار العالم وملوكة أن السنة التي بعث فيها رسول الله صلعم الى كسرى وهي سنة سبع من الجرة فيها رسول الله صلعم الى كسرى وهي سنة سبع من المجرة

que rendit alors ce ministre et le fait que nous rapportons

sont de notoriété publique à Bagdad.

Si l'eau avance en trente ans d'environ un septième de mille, ce qui fait un mille en deux siècles, lorsque le fleuve s'est retiré de quatre mille coudées hors de son aucien lit, certains territoires deviennent par conséquent arides, et d'autres sont rendus à la culture. Si l'eau rencontre un territoire déprimé d'où elle puisse s'écouler, elle prend un cours plus rapide et plus impétueux, et charrie à de grandes distances les terres qu'elle a rongées. Si elle trouve une vallée étendue, elle la remplit sur son passage, et le courant donne naissance à des lacs, des étangs et des marais. C'est ainsi que certains territoires deviennent incultes et d'autres fertiles. Il suffit d'un peu d'attention pour comprendre ce que nous disons.

Plusieurs historiens, qui ont étudié avec soin les annales du monde et des monarchies, assurent qu'à l'époque où le Prophète envoya un message au roi de Perse, c'est-à-dire زادت الغرات ودجلة زيادة عظيمة لم ير مثلها قط وانبثقت بثوق عظام وانخرقت مخاريق لكثير من الانهار فدفعت سكورا ومسينات كثيرة وطلب الماء الوهاد من الارض وجهد ابرويز ان يسكرها وان يرد مسيناتها ويقيم شادرواناتها فغلب الماء ومال الى مواضع البطائح في وقتنا هذا فطما على العمارات والزرع فغرق الكور والطساسيج التي كانت هناك ولم يقدر لدفع الماء على حيلة وشغلت الاعاجم بعد ذلك بحرب العرب مجعل الماء ينبثق فلا يلتفت اليه فاتسعت البطيحة وعرضت فلما ولى معاوية ولى عبد الله بن دراج مولاة خراج العراق فاستخرج له من الارضين بالبطائح ما بلغت غلته خسة عشر الف الف

l'an 7 de l'hégire, l'Euphrate et le Tigre éprouvèrent une crue excessive, et telle qu'on n'en avait jamais vu. D'énormes fissures sillonnèrent le rivage, plusieurs fleuves sortirent de leur lit, rompirent leurs digues et leurs barrières, et inondèrent les plaines du pays. Ce fut en vain que le roi Eberwiz (Perviz) chercha à contenir les eaux, en relevant les digues et en rétablissant les écluses : le fleuve renversa tous les obstacles et se répandit sur l'emplacement actuel des étangs. Les fermes et les moissons furent submergées; l'inondation envahit les districts et les cantons (taçondj) environnants, et tous les efforts tentés pour maîtriser l'élément furent inutiles. Plus tard, pendant que les Persans étaient absorbés par leur lutte contre les Arabes, l'eau étendit ses ravages sans que l'on cherchât à y remédier, et les étangs gagnèrent chaque jour du terrain.

Sous le règne de Moâwiah, Abd Allah, fils de Daradj, affranchi du khalife et chargé de percevoir l'impôt de l'Irak, gagna sur les étangs une étendue de terrain dont le produit s'éleva à quinze millions (de drachmes), en faisant

وذلك انه قطع القصب النابت في هذه البطيعة وغلب الماء بالمسينات والسكور شم كان حسان النبطى مولى لبنى ضبة فاستخرج لحجّاج في ايام الوليد ارضين من ارض البطيعة فصارت البطيعة في وتتنا هذا مقدارما اخذه الماء من الارض وتغشاه من البلاد نحوا من خسين فرسخا في نحو من ذلك وفي وسطها ضياع كثيرة كقعر الجامدة وغيرها وفي مدينة الماء محيط بها ويرى في صغاء الماء في قعرة اثار بنيان منه جور قائم واجر ومنه ما قد تهدم فيدرك رسومه وكذلك سيل محيرة تنيس ودمياط وما فيها من الضياع والمدن على حسب ما ذكرنا في غير موضع من هذا آلكتاب وغيرة من كتبنا فلنرجع الان الى ذكر دجلة ومبدأ جريانها ومصبها دجلة يخرج من بلاد آمد من

couper les roseaux qui couvraient ces étangs et en refoulant l'eau à l'aide de digues et de barrières. Par la suite, Haçan le Nabatéen, affranchi des Beni-Dabbah, sous le khalifat d'el Walid, dessécha de nouveaux terrains dans les étangs, au profit d'el-Haddjadj. Aujourd'hui le Batiyah, c'est-à-dire le territoire couvert et envahi par l'eau, est évalué à environ cinquante parasanges en long et en large. Le centre de l'étang est occupé par un grand nombre de terres en friche, comme Kár-el-Djamideh, ville entourée d'eau, et d'autres localités. On remarque dans le fond, lorsque l'eau est claire, des débris de constructions en pierres ou en briques, les unes debout, les autres renversées, mais encore visibles. On peut faire la même observation dans le lac de Tinnis et de Damiette, qui renferme plusieurs villes et fermes, ainsi que nous le disons dans différents passages de ce livre et dans d'autres ouvrages. A proprie de la contrata de la constante de

Mais revenons au Tigre et décrivons sa source, son parcours et son embouchure. Ce fleuve sort du territoire d'Amid, دیار بکر وی اعین ببلاد خلاط من ارمینیة وتصب الیها انهار سریط وساتیدما یخرج من بلاد ارزن ومیانارقین وغیرها من الانهار کنهر دوشا والخابور الخارج من بلاد ارمینیة ومصبه من دجلة بین مدینة باسورین وتبر سابور من بلاد بقردی وبازیدی من بلاد الموصل والجالها وهذه الدیار دیار بنی جدان ونیها یقول الشاعر

بقردی وباریدی مصیف ومریخ وعدت یحای السلسبیل بروده ویغداد ما بغداد اما ترابها بجیدر واما حردها فشدیده

وليس هذا للابور خابور النهر الدى يجرى من مدينة رأس عين من عيونها ويصب في الغرات اسغل مدينة ترقيسيا

dans la province de Diarbekr; mais ses sources sont situées dans le pays de Khilat, en Arménie. Il reçoit dissérents affluents, tels que la rivière de Sarit et celle de Satidama, qui sort du pays d'Arzen et de Miafarikin. Il reçoit également le Doucha et le Khabour. Celui-ci, venu de l'Arménie, se réunit au Tigre, entre la ville de Baçourin et le tombeau de Sabour, sur le territoire de Bakirda et de Bazibda, province de Moçoul. Ce pays appartient aux Beni-Hamdan, et il en est fait mention dans les vers suivants:

Bakirda et Bazibda, délicieux séjour au printemps et pendant l'été! l'eau qui l'arrose est pure et fraiche comme celle du Paradis.

Ne pariez plus de Bagdad, de son sol brûlant comme du charbon et de sa chaleur accablante!

Il ne faut pas confondre le Khabour, dont il est question ici, avec un fleuve du même nom qui prend sa source près de la ville de Raçain et se décharge dans l'Euphrate, au-

ثم عر الدجلة عدينة بلاد الموصل ويصب اليها نهر الراب يرد من بلاد ارمينية وهو الزاب الاكبر بعد الموصل وفوق للحديث مدينة الموصل ثم يصب فيها الزاب الآخر فوق مدينة السنّ ياق من بلاد ارمينية واذربيجان ثم ينتهى الى تكريت وسامرى وبغداد فيصب اليها الخندق والصراة ونهر عيسي وهي الانهار التي ذكرنا انها تاخذ من الغرات وتصب في دجلة ثم تخرج دجلة على بغداد فيصب فيها انهار كثيرة مثل النهر المعرون ببذيالة ونهر بين ونهر روان مما يلي بلاد جرجراي والسيب وتلى النعمانية وإذا خرجت الدجلة من مدينة واسط تغرقت في انهار كثيرة هنالك آخذة الى بطيعة البصرة مثل نهر سابس واليهودي والشاي والمصبّ الذي ينتهي الى القطر وفيه تجرى اكثر سفن البصرة من بغداد وواسط فقدار dessous de Kirkiciah. Le Tigre passe ensuite à Mocoul, et en sortant de cette ville, au-dessus de l'endroit nommé Hadit-el-Moçoul, il reçoit le grand Zab, qui vient de l'Arménie; l'autre Zab, originaire de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, se réunit aussi au Tigre, en amont de la ville d'es-Sinn. Le fleuve continue sa route vers Tckrit, Samarra et Bagdad, en recevant les eaux du Khandak, du Sorat et de Nehr-Yça, canaux qui partent de l'Euphrate pour aboutir au Tigre, comme nous l'avons dit plus haut. Sorti de Bagdad, le Tigre reçoit plusieurs affluents, comme le Dialeh, le Nehr-Bin, le Nehr-Rewan (Nahrouan), non loin de la contrée de Djardjaraia, d'es-Sib et de Nômanieh. Après avoir traversé la ville de Wacit, il se partage en plusieurs fleuves (canaux) qui se dirigent vers l'étang de Basrah; tels sont le Nehr-Sabès, le Yahoudi, le Chami, ainsi que le bras qui se dirige vers Koutr, et que suivent ordinairement les bâtiments qui, de Bagdad et de Waçit, se rendent à Basrah.

مسانة جريان دجلة على وجه الارض نحو ثلاث ماية في وقيل اربعماية وقد اعرضنا عن كثير من الانهار واتما ذكرنا ما كبر منها وما اشتهر اذ كنّا قد اتينا على ذكر ذلك على الاشباع في كتابنا اخبار الرمان والاوسط وسنذكر في هذا الكتاب لمعًا عما سعيناه من الانهار وما لم نسمة وللبصرة انهار كبار مثل نهر شيرين ونهر الدير ونهر ابن عمر وكذلك لبلاد الاهواز فيها بينها وبين بلاد البصرة اعرضنا عن ذكر ذلك اذ كنا قد تقضينا الاخبار عنها واخبار منتهى بحر فارس الى بلاد البصرة والابلّة وخبر الموضع المعرون بالجرّارة وهي دخلة من البحر في البر بقرب من بلاد الابلّة ومن اجلها ملح الاكثر من انهار البصرة بقرب من بلاد الابلّة ومن اجلها ملح الاكثر من انهار البصرة بقرب من بلاد الابلّة ومن اجلها ملح الاكثر من انهار البصرة

Le parcours entier du Tigre est de trois cents, et, selon d'autres, de quatre cents parasanges. Nous avons passé ici sous silence un grand nombre de fleuves, nous bornant à nommer les plus importants et les plus connus. Nous renvoyons le lecteur, pour de plus amples détails, à nos Annales historiques et à notre Histoire moyenne. Nous aurons encore occasion de revenir sur les fleuves nommés plus haut, et de parler de ceux que nous avons omis.

La province de Basrah possède aussi plusieurs fleuves importants, comme le Nehr-Chirin, le Nehr ed-Deir et le fleuve d'Ibn Omar. Il en est de même de la province d'el-Ahwaz et du pays situé entre elle et le territoire de Basrah et d'Obollah; ce que nous en avons dit ailleurs nous dispense d'y revenir ici. Par la même raison nous ne parlerons pas de l'extrémité du golfe Persique vers Basrah et Obollah, ni du lieu connu sous le nom de Djerrarah, qui forme une baie non loin d'Obollah; c'est ce voisinage qui rend salée l'eau de la plupart des rivières de Basrah. En vue de cette baie,

ولهذه الحرارة اتخذت الخشبات في فسم الدر عما يسلى الابلة وعبّادان عليها اناس يوقدون الغار بالليل على خشبات ثلث كالكراسي في جون الدر خوفا على المراكب الواردة من عمان وسيران وغيرهما ألا تقع في تلك الجرّارة وغيرها فتعطب فيلا يكون لها خلاص فيما سلف من كتبنا وهذه الزيادة عجيبة في مصابّ مياهها واتصال الدحر بها أن شاء الله ولا قوة الرباله

# الباب العاشر ذكرجل من الاخبار عن الجر الحدش وما قيل في مقدارة وخاجانه

وتدّروا بحر الهند وهو الحبشى وانه يمدة طواه من المعرب الى

on a établi à l'entrée de la rade, près d'Obollah et d'Abbadan, trois échafaudages en bois sur lesquels on allume des feux pendant la nuit. Ils s'élèvent comme trois immenses sièges au milieu de la mer, et préservent les bâtiments venus de l'Oman, de Siraf, etc. de se jeter dans cette baie de Djerrarah et les parages voisins, où ils trouveraient une perte assurée. Toute cette côte est remarquable par le nombre de ses cours d'eau et leur jonction avec la mer. A Dieu seul est la puissance!

### CHAPITRE X.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA MER D'ABYSSINIE; OPINIONS DIVERSES SUR SON ÉTENDUE, SES GOLPES ET SES DÉTROITS.

On a déterminé les dimensions de la mer de l'Inde, qui n'est autre que la mer d'Abyssinie : sa longueur, de l'ouest المشرق من اقصى للبش الى اقصى الهند والصين ثمانية الان ميل وعرضه الغان وسبع ماية وعرضه في موضع اخر الف وتسعماية ميل وقد يتغاوت في قلّة العرض في موضع دون موضع ويكثر وقد قيل في طولة وعرضه غير ما ذكرنا من الكثرة اعرضنا عن ذكرة لعدم قيام الدلائل على محته عند اهل هذة الصناعة وليس في المعمور اعظم من هذا البصر ولا خليج متصل بارض للبشة ويتر الى ناحية بربرا من بلاد النزج وللبشة ويسمى للخليج البربري طولة خس ماية وعرض طرفية ماية ميل وليس هذة بربرا يراد بها ارض البربر التى في المغرب من ارض افريقية لان هذا موضع اخريدي بهذا الاسم وارباب المراكب من العمانيين يقطعون هذا البصر الى جريرة قنبلو من محر

à l'est, c'est-à-dire de l'extrémité de l'Abyssinie aux limites de l'Inde et de la Chine, est de huit mille milles; sa largeur diffère selon les localités, et elle varie entre deux mille sept cents milles et dix neuf cents milles. On donne encore, relativement à l'étendue de cette mer, différentes évaluations que nous passerons sous silence, parce que, aux yeux des gens du métier, elles ne reposent sur aucune preuve satisfaisante. Quoi qu'il en soit, cette mer est la plus vaste du monde habité.

Elle forme sur les côtes d'Abyssinie un canal qui s'avance dans la contrée de Berbera, portion du pays habité par les Zendjs et les Abyssins. Ce canal, connu sous le nom de Berberi, a cinq cents milles de longueur, et sa largeur, d'une rive à l'autre, est de cent milles. Il ne faut pas confondre ce territoire de Berbera avec le pays des Berbers, situé dans le pays nommé Ifrikiyah, pays bien distinct de celui dout nous parlons, et qui n'a de commun avec lui que le nom. Les pilotes de l'Oman traversent ce canal pour gagner l'île

النه وق هذه المدينة مسلمون بين اللغارمن النه والغمانيون الذى ذكرنا من أرباب المراكب يزهون أن هذا للله للعرون بالبربري وهم يعرفونه بجر بربرا وبلاد جغونى آكثر في المسافة ها ذكرناه وموجه عظم كالجبال الشواهي وأنه موج اعمى يريدون بذلك أنه يرتفع كارتفاع للجبال وينخفض كاخفض ما يكون من الاودية لا ينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد ككسر أمواج سائر البحار ويزهون أنه موج بجنون وهاو القوم الذين يركبون هذا البحر من أهل هان عرب من الازد فاذا ويخفيهم يرتجزون في إهالهم فيقولون

## يساه مدينة بريرا وجغوني وموجك الجنون

de Kanbalou (Madagascar?), située dans la mer de Zanguebar, et habitée par une population mélangée de musulmans et de Zendis idolâtres. Ces mêmes marins de l'Oman prétendent que ce détroit de Berberi, qu'ils désignent par le nom de mer de Berbera et de pays de Djasouna, est d'une étendue plus grande que celle que nous venons d'indiquer; ils ajoutent que ses vagues ressemblent à de hautes montagnes, et ils les nomment des vagues aveugles, sans doute parce que, après s'être enflées comme d'énormes montagnes, elles se creusent en forme de profondes vallées; mais elles ne se brisent pas, et ne sont jamais couvertes d'écume, comme on le remarque dans les autres mers. Ils leur donnent aussi le nom de vagues folles. Les marins qui fréquentent ces parages sont des Arabes de l'Oman et de la tribu de Azd; lorsqu'ils ont gagné le large, et qu'ils montent et descendent au gré de cette mer agitée, ils chantent en cadence le refrain suivant :

Berbera et Djafouna, que vos vagues sont folles l

### جغونی وبسربرا وموجها کما تری

ومنتهى هاوملا في بحر الرنج الى جريرة قنبلو على ما ذكرنا والى بلاد سفالة والواق واق من اتاصى ارض الرنج والاسافل من بحرهم ويقطع هذا البحر السيرانيون وقد ركبت هذا البحر من مدينة سنجار من بلاد عان وسنجار قصبة بلاد عان في جاعة من نواخذة السيرانيين وهم ارباب المراكب مثل محد بن الريدبود (1) وجوهر بن احد المعرون بابن سيرة وفي هذا البحر تلف ومن كان معه في مركبه واخر مرّة ركبت فيه سنة اربع وثلثهاية من جريرة قنبلو الى عان وذلك في مركب احد وعبد الصمد اخوى عبد الرحم بن جعغر السيرافي بميكان وفي عبد الرحم بن جعغر السيرافي بميكان وفي عبد المحدم بن جعغر السيرافي بميكان اعنى احد وعبد الصمد المدر الني جعغر السيرافي منها وي احد وعبد الصمد المدر المدر الني جعغر السيرافي منها المناه الم

Djafouna et Berbera, voilà leurs vagues.

Le terme de leur course sur la mer de Zendj est l'île de Kanbalou, dont nous avons déjà parlé, et le pays de Sofalah et
des Wakwaks, situé sur les confins du Zanguebar et au fond
de ce bras de mer. Les Sirafiens font aussi cette traversée, et
j'ai moi-même navigué sur cette mer en partant de Sendjar,
capitale de l'Oman, en compagnie de plusieurs nakhoda, ou
pilotes sirafiens, entre autres Mohammed, fils de Zeidboud
et Djewher, fils d'Ahmed, surnoumé Ibn Sirah; celui-ci y
périt plus tard avec tout son équipage. Ma dernière traversée de l'île de Kanbalou à l'Oman remonte à l'année 304.
I'étais à bord d'un bâtiment appartenant à Ahmed et à Abd
es-Samed, tous deux frères d'Abd er-Rahim, fils de Djâfar
le Sirafien, habitant de Mikan, qui est un des quartiers de
Siraf, et ces deux mêmes personnages. Ahmed et Abd esSamed, fils de Djâfar, ont péri ensuite corps et biens dans

والامير على عان اجد بن هلال بن اخت القيتال وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والخرر والقلزم واليمن واصابتنى فيها من الاهوال ما لا احصيد كثرة فيم اشاهد اهول من بحر الزنج الذى قدمنا ذكره وفيد السمك المعرون بالأوال طول السمكة نحو من اربعماية ذراع الى المسماية ذراع بالذراع العمرى وهو ذراع اهل ذلك البحر والاغلب من هذا السمك ان طولد ماية ذراع وربحا بهذا البحر فيظهر طرفا من السمك ان طولد ماية ذراع وربحا بهذا البحر فيظهر طرفا من جناحيد فيكون كالقلاع العظم وهو الشراع وربحا يظهر راسه وينفح الصعداء في الماء فيذهب الماء في الحداد المناف الى المناف الدادب والدادب والمراكب تغزع منه بالليل والنهار تضوب لد بالخشب والدبادب لتنغرمن ذلك ويخشر بذنبه واجتحته السمك الى أحد ونغر فاد

cette mer. Lors de mon dernier voyage, l'émir de l'Oman était Ahmed, fils de Helal, fils d'une sœur d'el-Kaītal. Certes, j'ai navigué sur bien des mers, la mer de Chine, de Roum, des Khazars, de Kolzoum et du Yemen, j'y ai couru des dangers sans nombre; mais je n'en connais pas de plus périlleuse que cette mer de Zendj, dont nous venons de parler.

C'est là aussi qu'on rencontre le poisson nommé el-owal (baleine), qui atteint quelquefois une longueur de quatre à cinq cents coudées omari, mesure usitée dans le pays; mais sa longueur ordinaire est de cent coudées. Souvent, par les temps de calme, il sort hors de l'eau l'extrémité de ses nageoires, qu'on peut comparer à la grande voile d'un navire; par intervalles, il dresse la tête et lance par ses ouies une colonne d'eau qui s'élève au-dessus d'une portée de flèche. Les marins, qui nuit et jour redoutent son approche, heurtent des morceaux de bois ou battent le tambour pour le tenir à distance. C'est à l'aide de sa queue et de ses nageoires qu'il saisit et porte à sa gueule les poissons dont il

وذلك يهوى الى جونه جريا فاذا بغت هذه السمكة بعث الله
اليها سمكة نحو الذراع تدعى اللشك (1) فتلصق باصل اذنها فلا
يكون منه خلاص فتطلب تعور البحار وتضرب بنغسه حتى تموت
فتطغو فوق الماء فتكون كالجبل العظيم وربما تلتزق هذه السمكة
المعروفة باللشك بالمراكب فلا تدنو الاوال مع عظمتها من المركب
وتهرب اذا رات الصغيرة اذ كانت آفة عليها وتأتلة لها وكذلك
التمساح آفته من دويبة تكون في سواحل النيل وجزائرة وهو
ان التمساح لا دبر له وما يأكل يتكون في بطنه دودًا فاذا اذاه
ذلك خرج الى البر فاستلقى على قفاة فاغرًا فاة فيغيض الله اليه

se nourrit; il la dilate de façon à ce que sa proie tombe au fond de son ventre. Dicu, pour réprimer les excès de ce monstre, dirige contre lui un poisson qui n'a qu'une coudée de long, et qu'on nomme lechk (peut-être la leiche, famille des squales). Celui-ci s'attache à la racine de l'oreille (évent) de la baleine, qui, ne pouvant se débarrasser de son ennemi, plonge à une grande profondeur, se heurte contre le fond et finit par expirer; on voit alors son cadavre flotter à la surface de l'eau, semblable à une haute montagne. Lorsque le poisson nommé lechk s'attache à un bâtiment, la baleine, malgré sa haute stature, n'ese s'approcher du navire, et prend la fuite à la vue de ce faible ennemi, dont l'attaque est toujours la cause de sa mort.

Il en est de même du crocodile, qui a pour ennemi un petit reptile vivant sur le rivage ou dans les îles du Nil (le nems, ou mangouste). Le crocodile n'ayant pas d'orifice intestinal, ses aliments se convertissent en vers dans son estomac; lorsque ces animaux le tourmentent, il sort du fleuve et se renverse sur le dos, en tenant sa gueule béante. La Providence lui envoie alors quelques oiseaux aquatiques, طير الماء كالطيطوى والحصاني والشامرك (2) وغير ذلك من انواع الطيور وقد اعتادوا منه ذلك فياكل كلما يظهر في جوفه من ذلك الدويبة قد كمنت في الرمل ذلك الدوي فتد كمنت في الرمل تراعيه فتثب الى حلقه وتلج جوفه فيخبط بنغسه الارض ويطلب قعر النيل حتى تستولى الدويبة على حشو جوفه ثم تخرق جوفه وتخرج وركما قتل نغسه قبل ان تخرج فتضرج بعد موته من جوفه وهذه الدويبة تكون من نحو الذراع على مورة ابن عرس ذات قوائم شتى ومخالب وفي بحر الزنج انواع من السمك ذو صور شتى لولا ان النغوس تنكر ما لم تعرفه وتدفع ما لم تالغه لاخبرنا عن انواع عجائب هذة الجار وما

comme le taïtawi, le haçani, le chamirek, etc. qui, habitués à le voir dans cette situation, dévorent tous les gros vers qui ont pris naissance dans le corps de cet animal. Le petit reptile, qui se tient en embuscade dans le sable, profite de ce moment pour sauter dans son gosier et s'introduire dans l'intérieur de son corps. En vain le crocodile se heurte contre le sol et regagne le fond du Nil; son adversaire, maître de la cavité où il s'est logé, lui déchire l'abdomen et sort par cette ouverture; il arrive souvent que le crocodile se donne volontairement la mort avant d'être délivré du reptile, qui sort ensuite de son corps. Ce reptile, qui n'a guère qu'une coudée de long, ressemble à la helette, et il est pourvu d'un grand nombre de pieds et de griffes.

La mer de Zendj renferme encore plusieurs sortes de poissons, qui présentent les formes les plus variées. Sans la tendance qu'a l'esprit humain à nier ce qu'il ignore, et à rejeter tout ce qui sort du cercle habituel de ses connaissances, nous pourrions parler d'un grand nombre de merveilles qu'offre cette mer, des serpents et des animaux qu'elle نيها من الحيتان والدواب وغير ذلك من اعاجيب المياه فلنرجع الان الى ذكر تشعّب مياة هذا التحروخ لمجانة ودخولا في البر ودخول البر نية فنقول ان خليجا اخريمته من هذا البحر الحمشي فينتهي الى مدينة التُعلزم من اعال مصر وبينها وبين فسطاط مصر ثلثة ايام وعليه مدينة ايلة والجاز وجهة والمين وطوالا الف واربعماية ميل وعرض طرفية مايتا ميل وهو اترب المواضع في عرضة وعرضة في الوسط سبعماية ميل وهو اكبر العرض فية ويلاق ما ذكرنا من الجاز وبلاد ايلة من غربية من الساحل الاخرمي هذا الخليج بلاد العلاق وبلاد العيذاب من معيد مصر وارض البجة ثم ارض الاحابش والسودان الى ان يتصل ذلك باقصى ارض الزنج واسافلها وهنالك بلاد سغالة

renferme, et, en général, de tous les phénomènes que recèlent les mers.

Mais revenons à notre sujet et décrivons les ramifications de la mer d'Abyssinie, ses détroits, les baies et les langues de terre qu'elle forme. Un autre canal, dérivé de la mer d'Abyssinie, pénètre jusqu'à la ville de Kolzoum, sur le territoire égyptien, et à trois jours de Fostat (vieux Caire). Ce canal, qui longe la ville d'Eilah, le Hedjaz, Djeddah et le Yemen, a une longueur de quatorze cents milles, sur deux cents milles de large dans sa moindre largeur et sept cents milles au point de sa largeur extrême. En face du Hedjaz et de la ville d'Eīlah, sur la rive occidentale de ce golfe, on rencontre le pays d'Allaki, le territoire d'Aïdab, situé dans la haute Égypte et dans le pays des Bedjah; puis vient le pays des Abyssins et des nègres, jusqu'à l'endroit où le golfe rejoint l'extrémité inférieure du pays des Zendjs, non loin du pays de Sofalah.

من ارض النه ويتشعب من هذا البحر خليج اخر وهو بحر فارس وينتهى الى بلاد الابلة ولخشبات وعبّادان من ارض البصرة طول هذا لخليج الف واربعماية ميل وعرضه فى الاصل جسماية ميل وربما يصير عرض طرفيه ماية وجسين ميلا وهذا لخليج مثلّث الشكل منتهى آخرة زواياه الابلة وعليه بما يلى الشرق ساحل فارس من بلاد دورق الفرس ومدينة ماهربان (١) وسينيز واليها تضاى الثياب السينيزى الطرازى وغيره وبها تصنع ومدينة واليها تضان الثياب المينيزى الطرازى وغيره وبها تصنع ومدينة سيران ثم بلاد ابن عارة ثم ساحل كرمان وهى بلاد هرموز وهرموز مقابلة لمدينة سنجار من بلاد عان ثم يلى ساحل وهرموز مقابلة لمدينة سنجار من بلاد عان ثم يلى ساحل وهرمان ويتصل به على ساحل وهرمان ويتصل به على ساحل

Un autre bras de la même mer forme la mer Persique, qui s'étend jusqu'à Obollah, les Barrages et Abbadan, dans la province de Basrah. Ce golfe a quatorze cents milles de long, et à son orifice il n'a pas moins de cinq cents milles de large; mais en différents endroits ses deux rives ne sont qu'à une distance de cent cinquante milles. La forme de ce golfe est un triangle, dont le sommet est situé à Obollah. A l'est il longe la côte du Fars, depuis la contrée de Dawrak el-Fours, la ville de Mahruban, Siniz où se fabriquent les tissus brochés et autres étoffes nommées sinizi, la ville de Djennaba, qui donne son nom aux étoffes dites djennabi, la ville de Nadjirem, qui dépend de Siraf, et la contrée des Beni-Amarah. On rencontre ensuite la côte du Kerman, ou pays d'Hormuz, ville située en face de Sendjar, dans l'Oman; en suivant toujours le bord oriental du golfe, on arrive dans le Mekran, habité par les hérétiques nommés Chorat; ce

للنوارج وهم الشراة وهذه كلها ارض نخل ثم تير مكران شم ساحل السند وفيد مصب مهران وهو نهر السند على حسب ما ذكرنا وهنالك مدينة الديبل به يتصل ساحل الهند الى بلاد بروض واليها يضاى القنا البروضى ثم يتصل الى ارض الصين ساحلا واحدا عامرا وغامرا ويقابل ما ذكرنا من مبدا ساحل فارس ومكران والسند بلاد البحرين وجزائر قطر وشط بنى جذيمة وبلاد مجان وارض المهرة الى ارض رأس المجمعة من ارض المحر والاحقاى وفيد جزائر كثيرة مثل جزيرة خارك وهو بلاد جنّابا لان خارك مضافة الى بلاد جنّابا وبينها وجزيرة اوال وفيها بنو معن وبنو مسمار وخلائق كثيرة من وجزيرة من وجزيرة من اللهرة الله وفيها بنو معن وبنو مسمار وخلائق كثيرة من

pays abonde en palmiers. Après Tiz (capitale) du Mekran commence le littoral du Sind, où sont les bouches du Mehran (Indus), principal fleuve de cette contrée, dont nous avons fait mention précédemment (voy. p. 207). Dans ces parages s'élève la ville de Deïboul; c'est là que la côte indienne se joint au territoire de Baroud, où l'on fabrique les lances dites baroudi; enfin la côte se prolonge sans interruption, tantôt cultivée; tantôt stérile, jusqu'en Chine. Sur la rive opposée aux côtes du Fars, au Mekran et au Sind, se trouvent le pays d'el-Bahrein, les îles de Kotor, le littoral des Beni-Djodaïmah, l'Oman, le Mahrah jusqu'au promontoire de Djomhamah, situé dans le pays d'ech-Chihr et d'el-Ahkaf. Le golfe renferme plusieurs îles, telles que l'île de Kharek, nommée aussi pays de Djennaba, parce qu'elle fait partie de ce territoire et qu'elle est à peu de parasanges de Djennaba; c'est dans cette île que l'on pêche les perles connues sous le nom de khareki. Telle est aussi l'île d'Owal, habitée par les Beni-Maan, les Beni-Mismar et plusieurs autres

العرب بينها وبين مدن ساحل البحرين محويوم بل اتلّ من خلك وفي ذلك الساحل مدينة الزارة والقطيف من ساحل هجرتم بعد جريرة اوال جزائر كثيرة منها جريرة لافت وتدعى جريرة بني كاوان وقد كان افتتحها عرو بن العاص وقيها مسجدة الى هذة الغاية وفيها خلق من الناس وقرى وعائر متصلة وبقرب من هذة الجريرة جزيرة هنجام ومنها يستقى ارباب المراكب المآء ثم الجبال المعروفة بكسير وعوير وثالث ليس فيه خير ثم الدردور المعروف بدردور مسندم وتكذيه البحريون بلي جير وهذه مواضع من البحر جبال سود وتكذيه المهوا لا نبات عليها ولا حيوان يجيط بها مياه من البحر عظم قعرها وامواج متلاطمة تجزع منها النغوس اذا

tribus arabes ; elle n'est qu'à une journée ou même moins des villes d'el-Bahreïn. Sur cette côte, qui prend le nom de côte de Hedjer, s'élèvent les villes de Zareh et d'el-Katif; à la suite de l'île d'Owal viennent plusieurs autres îles, entre autres celle de Lafet, ou île des Beni-Kawan, qui fut conquise par Amr, fils d'el-Ass, et l'on y voit encore une mosquée qui porte son nom; cette île est bien peuplée, couverte de villages et de plantations. Dans son voisinage est l'île de Hendjam où les marins font leur approvisionnement d'eau; non loin de là sont les récifs désignés par le dicton Koçeir, Owair et un troisième (récif) qui n'est pas moins funeste; et enfin le Dordour (tourbillon) ou Dordour Mocendam, auquel les marins donnent le sobriquet d'Abou-Homair (?). Ces écueils sont formés par de sombres rochers, qui se dressent hors de l'eau; ils ne renferment ni végétation ni être animé, et sont entourés par une mer profonde, dont les vagues furieuses frappent d'épouvante le navigateur qui s'en approche.

اشرفت عليها وهذه المواضع بين بلاد عان وسيران لا بدّ للراكب من الاجتياز عليها والدخول في وسطها فيخطى ويصيب وهذا البحر هو خليج نارس ويعرن بالبحر الغارسي عليه ما وصغنا من البحرين وفارس والبصرة وعان وكرمان الى رأس الجنحمة وبين هذا الخليج الغارسي وخليج التلزم ايلة والمجاز واليمن ويكون بين الخليجين من المسافة في البرّمقدار الف وخسماية ميل وهي داخلة من البرّ في البحر والبحر محيط بها من اكثر جهاتها على ما وصغنا فهذا بحر الصين والهند وفارس وعان والبصرة والبحرين واليمن والحبشة والحجاز والقلزم والنه والنه والنه والنه والمند ومن في جرائره ومن قد احاط به من الامم والكثيرة التي لا يعلم وصفهم وعددهم الا من خلقهم ولكل المن خلقهم ولكل

Ces dangereux parages, compris entre l'Oman et Siraf, sont sur la route directe des bâtiments, qui ne peuvent éviter de s'y engager; les uns y périssent, les autres s'en retirent sains et saufs.

Cette mer ou golfe du Fars, nommée mer Persique, baigne, ainsi qu'on vient de le voir, le Bahrein, la Perse, Basrah, Oman et le Kerman, jusqu'au promontoire de Djomhamah. Elle est séparée du canal de Kolzoum (mer Rouge) par Eïlah, le Hedjaz et le Yemen, c'est à dire par un continent dont la largeur est évaluée à quinze cents milles, et qui est formé par une langue de terre que la mer environne de presque tous les côtés; nous en avons déjà parlé.

Telle est la configuration des mers qui baignent la Chine, l'Inde, la Perse, Oman, Basrah, le Bahrein, le Yemen, l'Abyssinie, le Hedjaz, Kolzoum, le Zanguebar et le Sind. Quant aux nombreuses populations qui vivent dans leurs îles ou sur leurs côtes, Dieu seul qui les a créées en connaît

قطعة منهم اللم يغردة من غيرة والمآء واحد متصل غير منغصل وي هذا البحر مغاصات الدرّ واللولو ومنه العقيق والمادينج وهو نوع من البرازي وانواع اليقوت والماس والسنبادج ونيع معادن ذهب وفضة نحو بلاد كله وسريرة وحوله معادن حديد مما يلى بلاد كرمان ونحاس بأرض بحان وفيه انواع الطيب والاناويه والعنبر وانواع الادوية والعقاتير والساج والخشب المعرون بالدارزنجي والقنا والخيرزان وسنذكر بعد هذا الموضع تفصيل مواضع منه اذ كان كل ما ذكرنا من الجواهر والطيب والثياب فغيه وحوله وسائر ما وصغنا من هذا البحر والطيب والثياب فغيه وحوله وسائر ما وصغنا من هذا البحر يدى بالحر الحبشي ورياح ما وصغنا من قطعه التي تدهي كل

le nombre, et pourrait les décrire. Bien que chacune de ces mers soit distinguée par un nom particulier, elles ne forment, en réalité, qu'une seule mer sans aucune interruption. C'est là que sont les fameuses pêcheries de perles; on tire du littoral la cornaline, le madindi (alamandine), qui est une des variétés du grenat, plusieurs sortes de rubis, le diamant et le corendon. Aux environs de Kalah et de Serirah, on trouve des mines d'or et d'argent; des mines de fer dans le voisinage du Kerman, et du cuivre dans l'Oman. Ces pays produisent aussi différents parfums, des aromates, de l'ambre, des plantes médicinales et des simples, le bois de teck, un autre bois nommé darzendji (Dracœna ferrea), le jonc et le bambou. Nous aurons encore occasion d'énumérer avec plus de détails les localités qui dépendent de cette mer, et qui produisent des pierres précieuses, des parfums et des étoffes.

Cette mer est donc connue sous le nom collectif de mer d'Abyssinie; mais ses subdivisions, qui ont des noms parti-

واحد منها بحرا كتولنا بحر نارس وبحر اليمن وبحر القلزم وبحر للبس وبحر النبخ وبحر السند وبحر الهند وبحر كله وبحر الرابج وبحر الصين فختلفة فمنها ما ربحها من قعر البحريظهر فتغليه ويعظم موجه كالقدر تغور لما يلحقها ما تحتها من مواد حرارة النار ومنها ما ربحه والآفة فيه من تعرة والنسم ومنها ما يكون مهاب ربحه من النسم دون ما يظهر من قعرة وما وصغنا مما يظهر من قعرة من الرياح فذلك متنفسات من الري تظهر الى تعرف ثم تظهر الى سطحه والله اعم بكيفية ذلك ولكر من يركب هذا البحر من الناس رياح يعرفونها في اوتات تكون منها مهابها قد عم ذلك بالعادات وطول التجارب

culiers, comme la mer du Fars. la mer du Yemen, de Kolzoum, d'Abyssinie, de Zendj, de Sind, de l'Inde, de Kalah, de Zabedj et de Chine, sont soumises à des vents différents. Ici le vent qui sort du fond même de la mer gonfle et soulève les vagues, comme l'eau d'une chaudière placée sur des matières combustibles. Ailleurs le vent, si redoutable au navigateur, sort du fond et se combine avec la brise de terre. Enfin, en d'autres lieux le vent souffle constamment de terre et ne provient pas du fond sous-marin. Quand nous parlons du vent qui sort des profondeurs de la mer, nous entendons par là les exhalaisons engendrées par la terre, et qui, du fond de l'eau, montent à sa surface. Dieu seul connaît la réalité de ce phénomène!

Tous les marins qui fréquentent ces parages rencontrent ces moussons dont ils connaissent parfaitement les époques. Cette science est chez eux le fruit de l'observation et d'une longue expérience, et ils se la transmettent par l'enseignement et la pratique. Ils se guident d'après certains indices يتوارثون علم ذلك قولا وهلا ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها في ابأن هيجانه واحوال ركودة وثورانه هذا فيها سمينا من البحر للبشي وكذلك الروم والمسلمون سبيلهم في البحر الروي وكذلك عن يركب البحر الخزري من الخزر الى بلاد جرجان وطبرستان والديم وسناتي بعد هذا الموضع على جمل وفصول من عم معرفة هذة البحار وعجائب اوصافها واخبارها أن شاء الله ولا قوة الا بالله

### الباب العادى عشر

ذكر تنازع الناس في المدّ والجزر والجوامع مما تبل في ذلك المدّ هو مضى المآء بسجيّته وسنى جريته والجزر هو رجوع المآء

et phénomènes particuliers, pour reconnaître l'approche d'une tempête, les temps de calme et les orages. Ce que nous disons ici à propos de la mer d'Abyssinie est également vrai des marins grecs ou musulmans qui parcourent la Méditerranée, et des Khazars de la mer Caspienne qui font la traversée du Djordjan, du Tabaristan et du Deilem. Nous donnerons ailleurs de plus grands détails sur la théorie générale des mers, leur description particulière et leur histoire. Puisse Dieu, en qui seul est la force, nous assister dans notre œuvre!

# CHAPITRE XL

OPINIONS DIVERSES SUR LE PLUX ET LE REFLUX; RÉSUME DES SYSTÈMES PROPOSÉS.

Le flux est la marche naturelle et le cours régulier de l'éau; le reflux est le mouvement rétrograde de l'éau au reعلى ضدّ سنى مضيّة وانعكاس ما مضى علية في نبعجة وهو ببصر للمن الذى هو الصينى والهندى وبحر البصرة ونارس المتعدّم ذكره تبل هذا الباب وذلك ان البحار تتوجه الى ثلثة اصناى منها ما يتاتى فيه للجزر والمدّ ويظهر ظهرورًا بيّنا ومفها ما لا يتبيّن فيه للجزر والمدّ ويكون خفيفًا مستترًا ومفها ما لا يجزر ولا يمدّ البحار التى لا يكون فيها للجزر ولا المدّ امتنع منها المدّ وللجزر لعلل ثلاث وهي على ثلثة اصناى فاولها أن يكون الماء لا يعفى والمنت وتتكاثف فيه الرياح لانه ريما صار الماء ألى بعض المواضع ببعض الاسباب فيصير كالبحيرة وينقص الماء في الصيف ويزيد في الشتاء ويتبيّن فيه زيادة ما ينصبّ فيه من الانهار والعيون والصنف الثاني البحيار التي

bours de sa marche régulière, et à l'inverse de sa route habituelle. Ce phénomène existe sur la mer d'Abyssinie, autrement dite mer de la Chine, mer de l'Inde, mer de Basrah, mer de Perse, et dont il a été question dans le chapitre précédent. Les mers se présentent, à cet égard, de trois manières différentes : ou le flux et le reflux y règnent très-visiblement, ou l'action de la marée est occulte et invisible à l'œil, ou bien encore elle est absolument nulle. Dans les mers qui n'ont point de flux et de reflux, l'absence de ce phénomène est due à trois causes, d'après lesquelles ces mers se subdivisent elles-mêmes en trois autres classes. Premièrement, celles dont les eaux presque toujours stagnantes s'épaississent, s'imprègnent fortement de sel, et sur lesquelles les vents se chargent d'exhalaisons. Tels sont ces amas d'eaux qui, pour plusieurs raisons, forment comme des lacs dans certains endroits : leur baisse, en été, et leur crue, en hiver, dépendent évidemment du tribut plus ou moins considérable qu'y apportent les fleuves et les sources qui s'y jetتبعد عن مدّ القرومسافاته بعدًا كثيرًا فيمتنع منه المدّ وللسرر والصنف الثالث المياه التي يكون الغالب على مياهها النخطخل الا انبها اذا كانت ارضها متخطخلة نفذ المآء منها الى غيرها من البحار وتخطخل وانفست الرياح اللاً ننة في ارضها اولاً فاولاً وغلبت الرياح عليها واكثر ما يكون هذا في ارجآء البحار وللجرائر وقد تنازع الناس في علّة للجرر والمدّ فمنهم من ذهب الى علّة ذلك القر لانه مجانس المآء وهو يسخنه فينبسط وشبهوا ذلك بالنار اذا اسخنت ما في القدر واغلته وان المآء يكون فيها على قدر النصف أو الثلثين فاذا غلا المآء انبسط في القدر وارتفع وترافع حتى يغور فيتصاعد كمّيته في للسّ وتنقص القدر وارتفع وترافع حتى يغور فيتصاعد كمّيته في للسّ وتنقص

tent. Deuxièmement, celles qui sont trop éloignées du cercle que parcourt la lune dans ses révolutions, pour pouvoir en subir l'influence. Troisièmement enfin, celles dont les côtes sont coupées par de fréquentes interruptions; leurs eaux, n'étant pas resserrées par des barrières continues, pénètrent dans d'autres mers, ne forment plus une masse compacte et unie, et les vents qui viennent de terre, soufflant progressivement, exercent sur elles une influence victorieuse. Ce phénomène se remarque surtout dans les parages où se trouvent des îles.

Les opinions ne sont pas d'accord sur les causes du flux et du reflux. Les uns l'attribuent à la lune et disent, qu'étant homogène avec l'eau, elle la chauffe et la dilate. Il en est exactement de même, ajoutentils, du feu, lorsqu'il chauffe et fait bouillir le contenu d'une chaudière. L'eau, qui n'occupait d'abord que la moitié ou les deux tiers de la chaudière, étant une fois en ébullition, se dilate, s'élève et monte jusqu'à ce qu'elle déborde. Son volume alors a dou-

في الورن لان من شرط للحرارة ان تبسط الاجسام ومن شرط البرودة ان تضغطها وذلك ان تعور البحار يحمى فيتولّد في ارضها عذوبة وتستحيل وتحمى كا يعرض ذلك في البلاليع والابار فاذا احمى ذلك المآء انبسط واذا انبسط زاد واذا زاد دفع كلّ جزء منها صاحبه فطفي عن سطحه وبان عن تعره واحتاج الى أكثر من وهدته وان القراذا امتلا احمى للوحيّا شديدًا فظهر زيادة المآء فيسمّى ذلك المدّ الشهرى وان هذا البحر هو تحت معدّل النهار آخذًا من جهة المشرق الى المغرب ودور الكواكب المتحيرة عليه مع ما يساميه من الكواكب الثابتة اذا كانت المتحيرة في القدر من الليل على ما يجاوزة فاذا زالت عنه كانت

blé à l'œil, tandis que son poids a diminué; car c'est une des propriétés de la chaleur de dilater les corps, et une des propriétés du froid de les contracter. Or le fond de la mer étant constamment à une température assez élevée, l'eau douce qui s'y engendre se transforme peu à peu et s'échausse, comme cela arrive dans les citernes et dans les puits. Cette eau, une fois chauffée, se dilate et augmente de volume, chacune de ses molécules se poussant et se pressant mutuellement; puis sa nappe s'étend, sort des profondeurs de l'abime et cherche un lit plus large que le sien. Comme la pleine lune communique à l'air une chaleur excessive, l'augmentation de l'eau devient surtout sensible à cette époque; c'est ce qu'on appelle la marée du mois. La mer d'Abyssinie, ayant son inclinaison de l'est à l'ouest, se trouve sous le cercle de l'équateur; les sphères des planètes sont placées au dessus d'elle, ainsi que les étoiles fixes. Soit donc que les planètes, dans leurs révolutions, se tiennent directement au-dessus de la mer pendant une partie de la nuit, soit qu'elles s'en éloignent en effet, leur déclinaison n'est jamais telle qu'elles مند ترببة ناعلة فيد من اولد الى آخرة فى كلّ يوم وليلة ومع ذلك فالموضع المقابل للجّه فقل ما يعرض فيد من الريادة ويكون في الانهار التى يعرض فيها المدّ بيّنا من اطرافه وما ينصبّ اليد من سائر المياة وقالت طائفة اخرى لوكان للجرر والمدّ بمنزلة النار ادا سخنت المآء الذى فى القدر وبسطته فيطلب اوسع منه فيغيض حتّى ادا خلا قعرة من المآء طلب المآء بعد خروجه منه كن الارض بطبعه فرجع اضطرارًا بمنزلة رجوع ما يغلى من المآء في المرجل والمقتم اذا فاض وقرادفت اجزآء النار عليها بالجي كن بلائه من عدة كلان بالشمس اشدّ شخونة ولو كانت الشمس علّة مدّة كلان يبدا منع بدء طلوع الشمس ويجرز منع غيبوبتها وزعم هاؤلا

ne conservent leur influence sur toute son étendue le jour et la nuit. Il faut noter, en outre, que l'augmentation de l'eau se présente rarement dans les régions correspondantes à cette mer dans l'autre hémisphère; et dans les fleuves où le flux a lieu d'une manière sensible, on ne le remarque que près des côtes, et à cause des affluents qui s'y déversent.

D'autres disent au contraire: Si la marée était due à une influence semblable à celle du feu, lorsque chauffant le liquide contenu dans une chaudière, il le dilate et augmente son volume; si l'eau, débordant, abandonnant les profondeurs de la terre et y retournant ensuite, comme poussée par une force irrésistible, se comportait exactement comme l'eau qui, après avoir bouilli et s'être échappée sous l'impulsion incessante des molécules du feu, rentre dans le vaisseau qui la contenait; ce phénomène devrait surtout se produire sous la chaleur plus puissante du soleil : si le flux était déterminé par le soleil, il devrait commencer avec le lever de cet astre, tandis que le reflux coinciderait avec son coucher. Ils prétendent donc que le flux

ان علّة الجزر والمدّ في الابخرة التي تتولّد في باطن الارض فانها لا تزال تتولّد حتى تكثف وتكثر فتدفع حينتُذ مآء هذا البحر لكثافتها فلا تزال على ذلك حتى تنقص موادّها من اسغل فاذا انقطعت موادّها من اسغل تراجع المآء حينتُذ الى قعور البحار وكان الجزر من اجل ذلك والمدّ ليلاً ونهارًا وشتاء وصيفاً وفي غيبة القر وطلوعه وكذلك في غيبة الشمس وطلوعها قالوا وهذا يدرك بحس البصر لانع ليس يستكل الجرر آخرة حتى يبدا اول المدّ ولا يغني آخر المدّ حتى يبدا أول الجزر لانه لا تتغير تلك البخارات حتى أذا خرجت تولّد مكانها غيرها وذلك ان البحر اذا غارت مياهة ورجع الى قعرة تولّدت تلك

et le reflux doivent être attribués aux vapeurs qui s'engendrent dans l'intérieur de la terre, et qui, acquérant sans cesse plus de densité, exercent sur les eaux de cette mer une pression violente, et les chassent devant elles; ce qui dure jusqu'à ce que ces vapeurs venant à diminuer d'intensité, les eaux rentrent dans leur lit naturel; et c'est ce qui explique pourquoi le flux et le reflux ont lieu la nuit comme le jour, l'hiver comme l'été, que la lune soit cachée ou visible, au coucher du soleil aussi bien qu'à son lever. Ils ajoutent : L'œil lui même peut s'assurer de la vérité de cette explication, puisqu'il est manifeste que le reflux n'a jamais atteint son terme quand le flux commence, et que la fin du flux n'est pas accomplie quand le reflux reparaît déjà. C'est que, en effet, les exhalaisons se produisent sans interruption, et qu'à peine dissipées, d'autres s'engendrent à leur place; et il ne peut en être autrement, puisque toutes les fois que l'eau descend et retourne dans son lit ces vapeurs s'exhalent de la partie de la terre qui est

الا بحرة لمكان ما يتصل منها من الارض بمائد وكلما عاد تولدت وكلما فاض نغست وذهب آخرون من اهل الديانات ان كلّ ما لا يعم فاض نغست وذهب آخرون من اهل الديانات ان كلّ ما لا يعم لد في الطبيعة بجرًا ولا يوجد له فيها قياس فهو فعل الافي يدلّ على توحيد الله عرّ وجلّ وحكمته وليس للجرر والمدّ علّة في الطبيعة البتّة ولا قياس وقال آخرون ما هيجان مآء البحرالا كهيجان بعض الطبائع فانك ترى صاحب الصغرا وصاحب الدم وغيرها تهتاج طبيعته ثم تسكن وكذلك موادّ تمدّها حالا بعد حال فاذا قويت هاجت ثم تسكن قليلا قليلا حتى تعود وذهبت طائفة اخرى الى ابطال سائر ما وصفنا من القول وزعوا ان الهوا المطلّ على البحر يستحيل دائمًا فاذا استحال

en contact avec l'esu. Ainsi chaque retour de l'eau engendre les exhalaisons, et chaque débordement en produit l'évaporation.

Des hommes religieux soutiennent, au contraire, que, pour toutes ces choses, qui dans la nature n'ont rien d'analogue ni rien de semblable, il faut reconnaître l'action divine, qui montre l'unité et la sagesse de Dieu; or le flux et le reflux n'ont ni cause ni analogie dans la nature.

D'autres comparent le soulèvement des eaux de la mer à celui de certains tempéraments. Comme vous voyez les tempéraments bilieux, sanguins ou autres s'agiter, puis ensuite se calmer; de même certaines matières, étendant successivement la nappe des eaux, lui donnent une force qui la fait gonfler; puis elle se calme peu à peu, et retourne dans son lit.

D'autres encore, n'admettant aucune des explications que nous avons énumérées, prétendent que l'air qui plane sur la mer se transforme continuellement. Cette transformation عظم مآء البحرونار عند ذلك ناذا نار ناص فهو المدّ وعند ذلك يستحيل ساوّة ويغشى واستحال هوا فعاد الى ما كان عليه وهو الجرز وهو دائم لا يغتر متصل مترادن متعاقب لان المآء يستحيل هوا والهوا يستحيل مآء وانه قد يجوز ان يكون ذلك عند امتلاء القر آكثر لان القر اذا أمتلا استحال أكثر ها كان يستحيل قبل ذلك وانما القرعلة لكثرة المدّ لا الحدّ نغسه لانه قد يكون والقر في محاقه والجرز والمدّ في بحرفارس يكون على مطلع المجر في الاغلب من الاوتات وقد ذهب كثير من نواخذة هذا البحر وهم ارباب المراكب من السيرافيين والعمانيين هن يقطع هذا البحر ويختلف الى هائرة من الامم والعمانيين هن يقطع هذا البحر ويختلف الى هائرة من الامم التي في جزائرة وحولة ان المدّ والجرز لا يكون في معظم هذا النه والمين في معظم هذا النه والمين في معظم هذا النه والمين في معظم هذا النه في المنازة وحولة ان المدّ والجرز لا يكون في معظم هذا النه في النه في معظم هذا النه في النه في معظم هذا النه في النه في النه في معظم هذا النه في النه في النه في النه في النه في معظم هذا النه في النه في

augmente le volume de l'eau, qui bouillonne et ensuite déborde: c'est ce que l'on appelle le flux. L'eau, à son tour, venant à se transformer par l'évaporation, se change en air, et l'eau retourne dans son lit; c'est ce que l'on appelle le reflux. Ces deux phénomènes se suivent sans interruption aucune, et tantôt l'eau se transforme en air, et tantôt l'air en eau. Or il est tout naturel que la marée soit plus forte pendant la pleine lune, puisque, à cette époque, les variations de l'atmosphère sont plus considérables que jamais. Ainsi la lune détermine une marée plus forte, mais non la marée elle-même, puisqu'elle peut bien se montrer pendant que la lune est en décroissance, et que, dans la mer de Perse, le flux et le reflux ont presque toujours lieu vers l'aurore.

the first of dock, sheptotend

Plusieurs des nakhoda, ou patrons de Siraf ou d'Oman, qui naviguent dans ces parages et visitent alternativement tous les endroits habités par les tribus disséminées dans les البحر آلا مرّدين في السنة مرّة يمدّ في شهور الصيف شرقًا بالشمال ستّة اشهر فاذا كان ذلك طما المآء في مشارق الارض وبالصين وما والى ذلك الصقع واحصر بالصين من مغارب البحر ومرّة يمدّ في شهور الشنا غربًا بالجنوب ستّة اشهر فاذا كان في الصيف طما المآء في مغارب البحر وانحصر بالصين وقد يتحرّك البحر بتحريك الرباح وان الشمس اذا كانت في الجهة الشماليّة تحرك الهوا الى الجهة الجنوبيّة لعلل ذكروها فيسيل مآء البحر بحركة الهواء الى الجهة الجنوبيّة لعلل ذكروها فيسيل مآء البحر بحركة الهواء الى الجهة الجنوبيّة فكذلك تكون البحار في جهة البحور الشماليّة وكذلك اذا كانت الشمس في البنوب جهة البحور الشماليّة وكذلك اذا كانت الشمس في البنوب

îles on sur les côtes voisines, prétendent que le flux et le reflux, dans la plus grande partie de cette mer, se divisent en deux saisons : l'une d'été, dans la direction du nord-est, durant six mois; alors la mer hausse dans les régions orientales, en Chine et dans les parages environnants où elle se concentre, pour ainsi dire, à l'exclusion des régions occidentales; l'autre d'hiver, dans la direction du sud-ouest, durant six autres mois. De sorte qu'au retour de l'été, l'eau qui était très-haute dans les régions occidentales vient de nouveau se concentrer dans les parages de la Chine. La mer obéit à l'action des vents. Lorsque le soleil prend sa course vers le nord, un courant d'air s'établit dans la direction du midi, pour des causes que la science explique; alors l'eau de la mer prend aussi cette direction méridionale; c'est ainsi que pendant l'été, sous l'influence du vent du nord, la masse des eaux de l'Océan s'accumule et s'élève dans le sud, taudis qu'elle diminue dans les mers septentrionales. De mênie, quand le soleil est au midi et que le courant de l'air a lieu du sud au nord, l'eau, suivant cette même direcوسال الهوا من الجنوب الى جهة الشمال سال معد مآء البحرمن جهته الجنوبيّة الى جهته في الشمال قلّت المياة في الجهات الجنوبيّة منه وتنقل مآء البحر في هذين المثلين اعنى في جهة الشمال والجنوب يسمى جزرا ومدّا وذلك ان مدّ الجنوب جزر الشمال ومدّ الشمال جزر الجنوب فان وافق القر بعض اللواكب السيّارة في احد المثلين تزايد الغعلان وقوى الحمى واشتدّ الذلك سيلان الهوا واشتدّ لذلك انقلاب مآء البحر الى الجهة الني فيها الشمس قال المسعودي وهذا رأى الخالفة الجهة الني فيها الشمس قال المسعودي وهذا رأى البحريت واحد بن الطيب السرخسي فيها حكيناة عنهما ان البحريت وقد الني يضائ البها النعال الكنبايية الصرارة وفيها وي المدينة التي يضائ البها النعال الكنبايية الصرارة وفيها

tion, quitte les régions méridionales, pour venir affluer dans les régions septentrionales. Or le déplacement des eaux de la mer, dans ces deux directions septentrionale et méridionale, est précisément ce qu'on appelle flux et reflux; car il est à remarquer que ce qui est flux au sud est reflux au nord, et que ce qui est flux au nord est reflux au sud. Quand la lune vient à se rencontrer avec l'une des planètes pendant l'un de ces déplacements, les deux actions, celle de la chaleur et celle du vent, venant se corroborer mutuellement, le roulement des eaux de la mer sur le côté opposé à celui où se trouve le soleil en devient plus violent. Cette opinion, que la mer subit l'influence du mouvement des vents, est celle d'el-Kendi et d'Ahmed, fils d'et-Taib es-Sarakhsi. Voici ce que j'ai vu dans l'Inde, sur le territoire de la ville de Cambaye, célèbre par ses sandales, nommées sandales de Cambaye, qui y sont d'usage, ainsi que dans les

تعمل وما يليها من المدن مثل مدينة سندان وسوفارة وكان دخول لها سنة ثلث وثلثماية والملك يومد بانيا وكان برهانيا من قبل البلهرى صاحب المانكير وكان لبانيا هذا عناية بالمناظرة ومع من يرد الى بلدة من المسلمين وغيرهم من اهل الملل وهذه المدينة على خور من اخوار البحر وهذا للهليج اعرض من النيل اوكدجلة أو الغرات علية المدن والضياع والعمائر ولجنان ونحل النارجيل والطواويس والببغا وغير ذلك من انواع طير الهند بين تلك لجنان والمياة وبين مدينة كنباية وبين البحر الذي يخرج منه هذا للهلج يومان أو اقبل من ذلك فيجزر المآء في هذا للهليج حتى يبدوا الرمل في قعر للهلي ويبقى في وسطة القليل من المآء فرايت اللب عني هذا الرمل المدن قد يصب عنه المآء وقد صار كالمحرا وقد اقبل المدن

villes voisines, telles que Sendan et Soufareh (Soufalah). l'étais à Cambaye dans l'année 303, alors qu'un brahme nommé Bania y régnait au nom du Balbara, souverain de Mankir. Ce Bania traitait avec la plus grande faveur les musulmans et les sectateurs d'autres religions qui arrivaient dans son pays. La ville de Cambaye est située sur une baie profonde, plus large que le Nil, que le Tigre, ou que l'Euphrate, dont les bords sont parsemés de villes, de métairies, de champs cultivés, de jardins plantés de cocotiers, et où se trouvent des paons, des perroquets et d'autres espèces d'oiseaux de l'Inde qui habitent ces parages. Entre la ville et la mer qui forme cette baie il y a un peu moins de deux journées. Cependant le reflux s'y fait sentir avec tant de force, que l'on distingue sans peine le sable qui est au fond, et qu'il ne reste que peu d'eau au milieu même du canal. Je vis un chien couché sur ce sable que l'eau avait laissé à sec,

من اعلا للخور من البحر كالجبل واحسّ به ألكلب ناتبل يحصر ما استطاع خوفًا من المآء يطلب البرّ الذي لا يصل اليه المآء فلحق المآء بسرعته وشدّة ثيارة الكلب في سرعته فعرّته وكذلك المدّ يرد بين البصرة والاهواز في المواضع المعروفة بالباسيان وبلاد التُفدر ويسمّى هنالك الذئب له خجيج وغليان ودوى عظم يفرع منه احصاب السفن وهذا الموضع يعرفه من يسلك هنالك الى بلاد دورق وارض فارس وبالله المستعان

et qui ressemblait à la plaine aride du désert. Tout à coup le flux s'avança de l'ouverture de la baie, pareil à une haute montagne. Le chien, s'apercevant du danger qu'il courait, ramassa toutes ses forces pour gagner la terre ferme; mais le flot rapide et impétueux l'atteignit dans sa course et le submergea.

Il en est de même de la marée entre Basrah et el-Ahwaz, dans les parages appelés el-Bacian et le territoire de Koundour (Condol). Là on a surnommé ed-Dib «le loup» les mugissements, les bouillonnements et les bruits terribles que fait entendre la mer, et qui effrayent les bateliers. Au surplus, cet endroit est connu de tous ceux qui le traversent pour aller dans le pays de Dawraq et la Perse.

The state of the second decision of the second of the seco

### الباب الثانى عشر ذكر البحر الهوى ووصف ما قيل في طوله وعرسه وابتدائه ونهايته

فاما بحر الروم وطرسوس وادنة والمصيصة وانطاكية والادتية واطرابلس وصيدا وصور وغير ذلك من ساحل الشام ومصر والاسكندرية وساحل المغرب فذكر جماعة من اصحاب الربجات في كتبهم النجومية منهم مجد بن جابر البتاني وغيرة ان طوله خسة الان ميل وعرضه مختلف فنه تماماية ميل ومنه سبع ماية ميل ومنه سمّاية ميل واتل من ذلك على حسب مضايقة البرّ للحر والحر للبرّ ومبدا هذا الحر من خليج من بحر اتبانس واضيق موضع في هذا الخليج ما بين

#### CHAPITRE XII.

LA MER DE ROUM (MÉDITERBANÉE); OPINIONS DIVERSES SUR SA LONGUEUR, SA LARGEUR, LES LIEUX OÙ ELLE COMMENCE ET OÙ ELLE FINIT.

La mer de Roum (Méditerranée) baigne Tarsous, Adanah, Massissah, Antioche, Latakieh, Tripoli, Saida, Sour (Tyr) et d'autres villes de la côte de Syrie, l'Égypte, Alexandrie et la côte du Magreb. Plusieurs auteurs des Tables, dans leurs ouvrages astronomiques, comme Mohammed fils de Djabir el-Boutani et d'autres, disent que la longueur de cette mer est de cinq mille milles, et que sa largeur varie de huit cents à sept cents et même à six cents milles et moins, selon que la mer est resserrée par le continent ou le continent resserré par la mer. Cette mer commence par un bras qui se détache de l'Océan, et dont la

ساحل طنجة وسبته من بلاد المغرب وبين ساحل الاندلس وهو الموضع المعرون بسيطا وعرضه فيها بين الساحلين نحو من عشرة اميال وهذا الموضع هو المعبر لمن اراد من المغرب الى الاندلس ومن الاندلس الى المغرب ويعرف بالرقاق وسنذكر فيها يرد من هذا الكتاب في اخبار مصر القنطرة الني كانت بين هذين الساحلين وما ركبها من مآء هذا البحر والطريق المتصل بين جريرة قبرس وارض العريش وسلوك القوافل اياه وعلى للحدّ المشترك بين هذين الجمرين اعنى بحر الروم وبحر اقيانس للنار الحاس ولجارة التي بناها هرقل الملك لجبار عليها الكتابة والماثيل مشيرة بايديها الاطريق ورأى ولا مسلك لجيع الداخلين الى ذلك البحر من محر الروم اذكان partie la plus étroite est située entre la côte de Tanger et de Centa, dans le Magreb, et la côte d'Espagne. Cet endroit, connu sous le nom de Syta, n'a qu'une largeur d'environ dix milles, qu'il faut traverser pour aller du Magreb en Espagne et d'Espagne au Magreb. On le nomme ez-Zokak . le détroit ». Dans la suite de cet ouvrage (quand nous traiterons de l'Égypte) nous parlerons du pont qui reliait

et qui était fréquenté par les caravanes.

Au point de jonction de la mer de Roum et de l'Océan se trouvent les phares de cuivre et de pierre bâtis par Hercule le héros; ils sont couverts de caractères et surmontés de statues qui semblent dire du geste : «Il n'y a ni route ni voie derrière nous, pour ceux qui, de la mer de Roum, voudraient entrer dans l'Océan. « En effet, aucun navire ne

les deux côtes d'Europe et d'Afrique, et nous dirons comment il fut submergé. Nous ferons aussi mention du passage qui existe entre l'île de Chypre et le territoire d'el-Arich, بحر لا تجرى فيه جارية ولا عارة فيه ولا حيوان ناطق يسكنه ولا يعاط بمقدارة ولا تدرك غايته ولا يعلم منتهاة وهو بحر الظلمات والاخضر والتحيط وقد قيل ان المغار على غير هذا الرقاق بل في جزائر من جزائر بحر اقيانس التحيط وسواحلة وتذهب قوم الى ان هذا البحر اصل مآء سائر البحار ولة اخبار عجيبة قد اتينا على ذكرها في كتابنا في اخبار الزمان وفي اخبار من غرر وخاطر بنفسه ومن نجا منهم ومن تلف وما الخبار من غرر وخاطر بنفسه ومن نجا منهم ومن تلف وما لا خشخاش وكان من فتيان قرطبة واحداثهم نجمع جهاعة لم خشخاش وكان من فتيان قرطبة واحداثهم نجمع جهاعة من احداثها وركب بهم في مراكب استعدها في هذا البحر من المحيط فعاب فيه مدة ثم انثنى بغنائم واسعة وخبرة مشهور

le parcourt; on n'y trouve pas de terre cultivée et habitée par des êtres raisonnables; on n'en connaît ni l'étendue ni la fine on ignore le but où elle conduit, et on la nomme mer des Ténèbres, mer Verte on mer Environnante. On a soutenu que ces phares no s'élevaient pas sur ce détroit, mais sur des îles de la mer Environnante situées près de la côte. C'est une opinion assez généralement répandue, que cette mer est la source de toutes les autres mers. On en raconte des choses merveilleuses, que nous avons rapportées dans notre ouvrage intitulé, les Annales historiques, en parlant de ce qu'ont vu les hommes qui y ont pénétré au risque de leur vie, et dont les uns sont revenus sains et saufs, tandis que les autres ont péri. Ainsi un habitant de l'Espagne nommé Khachkhach, et natif de Cordoue, réunit une troupe de jeunes gens, ses compatriotes, et voyagea avec eux sur l'Océan dans des embarcations qu'il avait équipées. Après une absence assez longue, ils revinrent tous chargés de buعند اهل الاندلس وبين هذة المنارة المنصوبة وبين موضع البحار مسافة طويلة في طول مصب هذا للحليج وجريانه وذلك ان مآء يجرى من بحر اقيانس الى البحر الروى يحس بجريانه ويتم بحركته ويتشعب من بحر الروم والشام ومصر خليج من نحو خسماية ميل يتصل عدينة رومية ويسمى بالرومية ادرس وفي البحر الروى جزائر كثيرة منها جزيرة قبرس بين ساحل الشام والروم وجزيرة رودس مقابل الاسكندرية وجزيرة اتريطش وجزيرة صقلية وسنذكر صقلية بعد هذا الموضع عند ذكرنا لجبل البركان الذي تظهر منه النار وفيها اجسام وجثت عظام وقد ذكر يعقوب بن اسحق الكندى واحد بن

tin. Au surplus cette histoire est connue de tous les Espagnols.

Entre l'endroit où ce phare est établi et le point où commencent les deux mers, la distance est longue, tant qu'on reste dans ce détroit et qu'on est sous l'influence de son courant, parce que l'eau qui passe de l'Océan à la mer de Roum a un courant sensible et un mouvement considérable.

De la mer de Roum, de Syrie et d'Égypte se détache un canal d'environ cinq cents milles, qui va rejoindre la ville de Rome, et s'appelle dans la langue du pays Adras (Adriatique).

Dans la mer de Roum il y a beaucoup d'îles, comme celle de Chypre, entre la côte de Syrie et celle de Roum, Rhode, en sace d'Alexandrie, l'île de Crète et la Sicile. Nous parlerons de cette dernière lorsque nous traiterons de la montagne el-Borkan (l'Etna), qui lance des seux accompagnés de corps et de matières considérables.

lakoub. fils d'Ishak el-Kendi, et Ahmed, fils de Taib es-

الطيب السرخسى في طول هذا البحر وعرضه غير ما ذكرنا وسنذكرة بعده هذا الموضع فيها يرد من هذا الكتاب ونصف هذة البحار على نظم من التاليف وترتيب من التصنيف ان شآء الله

الباب الثالث عشر ذكر بحر نيطس وبحر مايطس وخليج تسطنطينيه

فاما محر نيطس فانه يمد من بلاد لاذقة الى القسطنطينية وطولة الف وماية ميل وعرضه في الاصل ثلثاية ميل وفيه يصبّ النهر العظم المعروف بأطنابس وقد قدمنا ذكره ومبدا هذا النهر من الشمال وعليه كثير من ولد يافث بن نوح وخروجه من محيرة عظيمة في الشمال من اعين وجبال فيكون Sarakhsi, ne s'accordent pas avec ce que nous avons dit quand ils décrivent la longueur et la largeur de cette mer. Au surplus, nous en parlerons ci-dessous dans cet ouvrage, et nous en donnerons une description d'après l'ordre et la disposition de ce livre.

## CHAPITRE XIII.

LA MER NITAS (PONTUS), LA MER MAYOTIS ET LE DÉTROIT DE CONSTANTINOPLE.

La mer Nitas s'étend du pays de Lazikah (Laz) jusqu'à Constantinople, sur une longueur de onze cents milles et une largeur qui, à son origine, n'a pas moins de trois cents milles. Elle reçoit les eaux d'un grand fleuve, connu sous le nom de Tanabis (Don), et dont nous avons déjà parlé. Il a sa source dans les régions septentrionales; ses bords sont habités par de nombreux descendants de Jafet, fils de Noé. Il sort d'un lac considérable situé au nord, et formé par des

مقدار جربانه على وجه الارص نحو ثلثاية في عائر متصلة لولد يافث فيشق بحر مايطس فيما زعم توم من ذوى الغاية بهذا الشان حتى يصبّ الى بحر نيطس وهذا النهر نهر عظم فيه انواع من الاحجار وللحشائش والعقاقير وقد ذكرة جماعة عن تقدّم من الغلاسفة ومن الناس من يسمّى بحر مايطس بحيرة ويجعل طوله ثلثاية ميل وعرضه ماية ميل ومنه ينجر خليج القسطنطينية الذي يصبّ الى بحر الروم وطولا ثلثاية ميل وخيو من خسين ميل وعليه القسطنطينية والعمائر من الولا الى آخرة والقسطنطينية من للجانب الغربي من بلاد المغرب من هذا الخليج متصلة ببلاد رومية والاندلس وغيرها فيجب

sources nombreuses et les eaux venant des montagnes. Après avoir coulé l'espace d'environ trois cent mille parasanges, au milieu d'une suite non interrompue de pays cultivés appartenant aux enfants de Jaset, il traverse la mer Mayotis, suivant l'opinion de plusieurs personnes versées dans ces connaissances, puis ensin se décharge dans la mer Nitas, C'est un cours d'eau considérable, dont plusieurs philosophes anciens ont fait mention. On y trouve différentes espèces de minéraux, d'herbes et de drogues. Il y a des personnes qui ne considèrent la mer Mayotis que comme un lac, ne lui donnant en longueur que trois cents milles sur cent milles de largeur.

De la mer Nitas se détache le canal de Constantinople, qui se décharge dans la mer de Roum, après un cours d'environ trois cent cinquante milles. Constantinople est située sur ce canal dont les bords, dans toute leur étendue, sont couverts d'habitations. La ville se trouve sur le côté ouest et fait partie des pays de l'Occident, qui de ce détroit s'étendent jusqu'à ceux de Rome, de l'Espagne et autres. D'après ان يكون على قول هاولآء المنجمين من اعصاب الزيجات وغيرهم على تعدّم ان بحر البرغز والروس وبجنى وبجناك وبجغرد وهم ثلثة انواع من الترك وهو بحر نيطس وسياتي ذكر هولآء الامم فيها يرد من هذا الكتاب ان شآء الله على حسب استحقاقنا من ذكرهم واتصال عائرهم ومن يركب في هذة المحار منهم ومن لا يركب والله بكل ذلك اعلم ولا قوة الا بالله العلى العظيم

الباب الرابع عشر

ذكر بحر الباب والابواب وللخزروجرجان وجملة من الاخبارعن ترتيب جميع الابحار

فاما بحر الاعاجم الذي عليه دورها ومساكنها وهو معمور

l'opinion des astronomes qui ont dressé des tables, et d'autres savants anciens, la mer des Bulgares, des Russes, des Bedjnad des Bedjnak (Petchenègues) et des Bedjgourd (Bachkird), dont les trois derniers sont des races turques, est la même que la mer Nitas. Nous reviendrons sur ces peuples, plus bas dans cet ouvrage, s'il plaît à Dieu, à l'endroit où nous croyons devoir les mentionner. Nous énumérerons alors tous leurs établissements, et nous parlerons de celles de ces tribus qui naviguent sur ces mers comme de celles qui n'y naviguent pas. Au surplus, Dieu seul possède la science, et il n'y a de force qu'en lui, l'être suprême et puissant.

#### CHAPITRE XIV.

MER DE BAB-EL-ARWAB, DES KHAZARS ET DE DJORDJAN (MER GASPIENNE); DE LA PLACE QUE LES MERS OCCUPENT SUR LE GLOSE.

La mer des Barbares (Caspienne) qui ont couvert ces

بالناس من سائر جهاته فهو المعرون بجر الباب والابواب وللنور وللجيل والديم وجرجان وطبرستان وعليه انواع من المترك وينتهي في احدى جهاته نحوا من بلاد خوارزم من ارض خراسان وطوله ثماتماية ميل وعرضه ستماية ميل وهو مدور الشكل الى الطول ما هو وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب جلامن ذكر الامم المحيطة بهذه البحار المعمورة وهذا المحر هو بحر الاعاج كثير التنانين واحدها تنين وكذلك بحر الشام فالتنانين فيه كثيرة واكثر ما يكون فيه مما يلى بلاد اطرابلس واللادتية ولجبل الاقرع عن المال انطاكية وتحت هذا للبيل معظم مآء هذا البحر واكثرة وهو يسمتى

parages de leurs établissements, est connue sous le nom de mer de Bab-el-Abwab, mer des Khazars, de Djil (Guilan), de Deilem, de Djordjan, de Tabarestan. Ses côtes, qui sont occupées par plusieurs tribus turques, se prolongent d'un côté jusqu'au pays de Kharezm et du Khoraçan. Elle a une longueur de huit cents milles, sur une largeur de six cents milles, et représente à peu près un ovale dans le sens de sa longueur.

Nous donnerons ci-dessous, dans cet ouvrage, quelques détails sur les populations qui entourent ces mers si fréquentées. Cette mer, que nous avons nommée mer des Barbares, renferme dans son sein des monstres qu'on appelle tenanin, dont le singulier est tennin.

Il en est de même de la Méditerranée, où les monstres marins sont en grand nombre, surtout dans les parages de Tripoli de Syrie, de Latakieh et de la montagne el-Akra, qui fait partie des dépendances d'Antioche. C'est sous cette montagne que se trouvent les plus grands amas d'eau de toute cette mer; aussi est elle appelée par excellence le fondement جر البحر وغايته الى ساحل انطاكية وروسيس والاسكندرية واياس وحصن المثقب وذلك في سنح جبل اللكام وساحل المصيصة وفيه مصب نهر جيحان وهو ساحل ادنة وفيه مصب نهر سيحان وساحل طرسوس وفيه مصب نهر البردان وهو نهر طرسوس ثم البلد للحالى من العمارة للحراب بين الروم والمسلمين عما يلى مدينة تلمية الى قبرس وقريتس وقراسيا ثم بلاد سلوقيا ونهرها العظيم الدى يصب في هذا البحر ثم حصون الروم الى خليج القسطنطينية وقد اعرضنا عن ذكر انهار كثيرة من ارض الروم هما يصب الى هذا البحر كنهر البارد ونهر العسل وغيرها من الانهار والعمارة على هذا البحر الرومي ومن المضيق وغيرها من الانهار والعمارة على هذا البحر الرومي ومن المضيق الذي قدمنا ذكره وهو للحليج الذي علية طنجة متصل بساحل

de la mer. La Méditerranée s'étend jusqu'aux côtes d'Antioche, de Rousis (Rhosus), d'Alexandrie, d'Aias, de Hisn el-Motakkah située au pied du mont Lokkam; elle baigne la côte de Massissa, où sont les bouches du Djihan, la côte d'Adanah, où se jette le Sihan, et la côte de Tarsous, où se jette l'el-Baredan (Cydnus), appelé aussi fleuve de Tarsous. Le pays qui suit est privé de toute culture et désert; il forme la limite entre les terres des musulmans et celles des Grecs, du côté de la ville de Kalamieh jusqu'à Chypre, Candie et Karaçia; puis on rencontre le territoire de Seloukia (Seleucia Trachea) et son grand fleuve (Calycadnus) qui s'y jette dans la mer, et toutes les places fortes du pays de Roum jusqu'au canal de Constantinople. Nous passerons sous silence les nombreux fleuves de cette région qui versent leurs eaux dans la Méditerranée, tels que le fleuve el-Barid, le fleuve el-Açel, etc. Les côtes de cette mer commencent au détroit dont nous avons parlé plus haut, et sur lequel est situé Tanger, dont le territoire se relie au littoral

المغرب وبلاد افريقية والسوس واطرابلس المغرب والقيروان وساحل برقة والرفادة وبلاد الاسكندرية ورشيد وتنييس ودمياط وساحل الشام وساحل الثغور الشامية ثمم ساحل الروم متصل ماد الى بلاد رومية الى ان يتصل بساحل الاندلس الى ان ينتهى الى ساحل للغليج الضيق المقابل لطنجم على ما ذكرنا انغاً لا يقطع بين هذا البركله والعمائر التي وصغنا من الاسلام والروم الا الانهار للجرية الى البحسر وخليج قسطنطينية وعرضه نحومن ميل وخليجات آخرمن البحر الرومي داخلة في البحر لا منغذ لها نجميع ما ذكرنا على شاطى هذا البحس الروى ملتصق الديار غير منغصلين بما يمنعهم او يقطعهم الا ما ذكرنا من الانهار وخليج القسطنطينية ومثال هذا البحر الروى ومثال ما ذكرنا من العمائر الى ان ينتهى الى مبدأ الفليم du Magreb; puis viennent la région appelée Ifrikiyah, es-Sous, Tripoli de Barbarie, Kairowan, la côte de Barkah, er-Rifadeh, Alexandrie, Rosette, Tunis, Damiette, la côte de Syrie et de ses villes frontières, la côte du pays de Roum, s'étendant jusqu'aux terres habitées par les Latins, puis se reliant à la côte d'Espagne, qui vient elle-même aboutir au rivage opposé à Tanger, sur le détroit de Ceuta, Sur toute cette ligne, le continent et le pays habité, soit par des musulmans, soit par des Grecs, ne sont interrompus que par le cours des fleuves, par le canal de Constantinople, dont la largeur est d'environ un mille, et par quelques autres canaux qui, se déchargeant dans la Méditerranée, ne pénètrent pas bien avant dans les terres. Ainsi donc, toutes les contrées riveraines de cette mer forment une suite non interrompue de côtes, se reliant entre elles sans interruption, sauf les échanceures que produisent les fleuves et le canal de Constantinople. La Méditerranée, avec les pays qui

الضيق الآخذ من اقيانس الذي علية المنار التحاس ويسلى الاعلى من طنجة وساحل الاندلس مثل الكرنيب في قبضة للخليج والكرنيب على صغة البحر الا انه ليس عمور الشكل لما ذكرنا من طولة وليس تعرن التنانين في البحر للبشي ولا في شي من خلجانة من حيث وصغنا من نهاياته واكثر ما يظهر فيما يلى بحر اقيانس فقد اختلف الناس في التنبين فمنهم من راى انه ربح سوداء تكون في قعر البحر وتظهر الى النسم وهو الجو فتلحق بالسحاب كالروبعة اذا ثارت من الارض واستدارت معها الغبار وهشيم الارض والنبات ثم استطالت في الهوآء ذاهبة الصعداء فيتوهم الناس انها حيات سود قد ظهرت من البحر المحداء فيتوهم الناس انها حيات سود قد ظهرت من البحر

l'entourent jusqu'à ce détroit qui sort de l'Océan, et où se trouve le phare, puis la côte de Tanger et celle d'Espagne, ressemble à une coupe dont le détroit serait la poignée. En effet, une coupe figure assez exactement cette mer, qui cependant n'est pas ronde, d'après ce que nous avons dit de sa longueur.

On ne connaît point de monstres marins dans la mer de l'Abyssinie, ni dans les golfes qui en dépendent et que nous avons décrits; mais ils abondent du côté de l'Océan. Au surplus, les opinions varient sur leur origine et leur nature. Les uns pensent que le tennin est un vent noir qui se forme au fond des eaux, monte vers les couches supérieures de l'atmosphère et s'attache aux nuages, semblable au zoubaah (trombe de terre), qui se soulève sur le sol et fait tournoyer avec lui la poussière et tous les débris de plantes desséchées et arides. Ce vent s'étend sur un plus grand espace à mesure qu'il s'élève dans les airs, de sorte qu'en voyant ce sombre nuage accompagné d'obscurité et de tempétes, on a cru que c'était un serpent noir sorti de la mer.

لسواد السحاب وذهاب الضوء وتسرادن السرياح ومنهم من راى انها دواب تكون في قعر البحر فتعظم وتوذى دواب البحر فيبعث الله تعالى عليها بالسحاب الملايكة فتضرجها منه وان ذلك على صورة للية السودا لها بريق وبصيص لا يمر ذنبة بسشى الا اق عليه من بناء عظم من شجر او جبل وربما تنفس فيضرق الشجر الكثير فيلقيه السحاب في بلد ياجوج وماجوج وتمطر السحاب عليه البرد فتقتله لهنه يتغدى ياجوج وماجوج وهذا قول يعزى الى ابن عباس وقد ذكر في التذين غير ما وصفنا وكذلك يعزى الى ابن عباس وقد ذكر في التذين غير ما وصفنا وكذلك على قوم من اهل السير واصحاب القصص امورا فيها ذكرنا اعرضنا عن ذكرها من انها حيات سود تكون في العصارى والجال فتجد بها السيول ومياة الامطار فتقذفها في البحسر والجال فتجد بها السيول ومياة الامطار فتقذفها في البحر

D'autres pensent que le tennin est un reptile qui vit dans les profondeurs de l'Océan; devenu fort, il fait la guerre aux poissons, et alors Dieu lui envoie les nuages et les anges, qui le font sortir de l'abime sous la forme d'un serpent noir, brillant et luisant, dont la queue renverse sur son passage les édifices les plus solides, les arbres, même les montagnes, et dont le souffle seul déracine une multitude de troncs vigoureux. Le nuage le jette dans le pays de Yadjoudj et Madjoudj, où il fait pleuvoir sur lui une grêle qui le lue, après quoi sa chair sert de nourriture aux peuplades de Yadjoudj et Madjoudj. Telle est l'opinion qui est attribuée à Ibn Abbas. Il existe encore d'autres opinions sur le tennin. Les historiens et les compilateurs d'anecdotes fournissent à cet égard beaucoup de détails du même genre, que nous nous abstiendrons de mentionner ici. Ainsi les tennins seraient des serpents noirs, vivant d'abord dans les plaines et les montagnes, où les torrents et les pluies, les surprenant, les

فتتغدى من دواب البحار فتعظم اجسامها فتطول الخارها فاذا انتهى الواحد منها في العمر خسماية سنة غلب على دواب البحر وذكروا نحو ما قدمنا من خبر ابن عباس وان منها سودا وبيضا على قدر للية في نفسها والفرس لا تنكر كون التنين في البحروترعم ان له رؤوسا سبعة وتسمية الاجدهان وتضرب بها في اخبارها الامثال والله اعلم بكيفية ما ذكرنا والاخبار في هذه المعاني تأباها كثير من النفوس ولا تقبلها كثير من العقول لم نعرض لايرادها مثل خبر عران بن جابر كثير من العقول لم نعرض لايرادها مثل خبر عران بن جابر الذي صعد في النيل فادرك غايته وعبر البحر على ظهر دابة تعلق بشعرها وفي دابّة البحر منها ألى يسير من قوامها تعادى

entraînent dans la mer. Là, nourris des nombreux reptiles qu'elle renferme, leurs corps deviendraient énormes, et leur vic d'une grande durée. Celui de ces serpents qui aurait atteint cinq cents ans serait le maître de tous les autres serpents de la mer, et alors arriverait ce que nous venons de rapporter d'après Ibn Abbas. Enfin il y aurait des tennins noirs et d'autres blancs comme le sont les serpents eux-mêmes.

Les Persans, bien loin de nier l'existence du tennin dans la mer, prétendent qu'il a sept têtes et l'appellent adjduhan. Ils y font souvent allusion dans leurs récits. Dieu seul sait la vérité dans tout cela. Au surplus, comme beaucoup d'esprits rejettent les histoires de ce genre, et que bien des intelligences ne les acceptent pas, nous ne nous risquerons pas à les rapporter. Telle est l'aventure d'Amran, fils de Djabir, qui remonta le Nil jusqu'à sa source et traversa la mer sur le dos d'un animal qu'il tenait fortement par la crimère. C'est un animal marin d'une telle dimension, qu'à le mesurer seulement jusqu'à une petite partie de ses jambes.

قسرص الشمس من مبدأ طلوعها الى حال غروبها فاغبرة فاهــا نحوها لتبتلع عند نغسها الشمس وانه عبرعلي ما ذكرنا من تعلقه بشعوها البحرعند دورانها فراء النيبل ينصدر من قصور الذهب من الجنة واعطاه الملك العنقود وانع اتى السرجل الذي راة في ذهابه ووصفه لد كيف يفعل في وصوله الي مبتداء النيل فوجده عميتا وخبر ابليس معه والعنقود والعنفب وغير ذلك من خرافات حشوية اتحاب للديث وما راي ان قبَّةً من الذهب في وسط البحر الاختصار على اربعة اركان من الياقوت الاخضر والاجر والازرق والاصغر ينصدر من كل ركن من هذه الاركان مآء عظم من رشحة فينقسم ذلك الى الجهات الاربع في ذلك البحر الاخضر غير مخالط ولا مباع فيه ثم ينتهى il dépasse le disque du soleil, depuis le commencement de son lever jusqu'à son coucher. Le monstre avait la gueule ouverte dans la direction du soleil, comme pour l'aspirer. Amran passa la mer en se cramponnant à la crinière de cet animal, tandis qu'il était en mouvement; il vit ainsi l'eau du Nil venant du paradis et jaillissant de certains châteaux d'or. Après avoir reçu du roi une grappe de raisin, il retourna chez l'homme qui l'avait vu partir, et qui lui avait enseigné comment il devait faire pour remonter à la source du Nil; mais il le trouva mort. Ensuite Amran, avec sa grappe de raisin, eut affaire au diable. Ce récit, et d'autres plus merveilleux encore inventés après coup, sont dus à l'imagination des traditionnistes. Il en est ainsi d'une prétendue coupole d'or située au milieu de la mer Verte, et portée sur quatre colonnes de rubis vert, rouge, bleu et jaune. De ces quatre colonnes suinte une grande quantité d'eau qui se répand dans la mer Verte, vers les quatre points cardinaux, sans jamais se méler ni se perdre. Arriالى جهات من البرمن سواحل ذلك البحر احدها النيل والثانى سيحان والثالث جيحان والرابع الغرات ومنها ان الملك الموكل بالبحاريضع عقبه في اقصى بحر الصين فيغور البحر فيكون منه المدّ ثم يشيل عقبه من البحر فيكون المآء يرجع الى مركزة ويطلب تعورة وافه الجزر ومثلوا ذلك بانآء فيها مآء مقردار النصف فيضع الانسان فيها يدة او رجله فيهلا الانآء المآء ناذا شالها رجع الى حدة وانتهى الى غاياته ومنهم من راى ان الملك يضع ابهامة من اصبعه اليهين في البحر فيكون منه المدّ ثمّ يرفعها فيكون الجزر وما ذكرنا فغير متنع كونه ولا واجب وهدو داخل في حير المكن والجائر لان طريقها في النقل طريق الافراد داخل في حير المكن والجائر لان طريقها في النقل طريق الافراد

vée aux côtés différents du littoral de la mer, cette eau forme le Nil, ailleurs le Sihan, en un troisième lieu le Djihan, et enfin l'Euphrate. Un autre conte du même genre nous représente l'ange chargé de la surveillance des mers, posant le pied sur l'extrémité de la mer de Chine; l'eau fuit devant lui en bouillonnant, et il en résulte le flux; lorsque l'ange retire son pied, l'eau, revenant à sa première place et rentrant dans son lit, produit le reflux. C'est exactement comme un vase à moitié rempli d'eau. Si l'on y place la main ou le pied, l'eau monte jusqu'aux bords du vase; si on les retire, elle rentre dans ses limites. D'autres prétendent que l'ange met seulement le pouce de sa main droite dans la mer pour produire le flux, et qu'il l'en retire pour faire naître le reflux.

Les choses que nous venons de racenter ne sont ni ab solument impossibles, ni imposées à notre croyance, mais entrent dans la catégorie de ce qui est possible et admissible. Comme tradition elles proviennent de simples individus, et ne portent pas le caractère de ces histoires qui ont والاحاد ولم يردمن خبرج المتواترين من المخبرين والاستغاضة من الاخبار الموجبة للعم والعمل القاطعة للعذر في النقل فان قارنتها دلائل توجب صحتها وجب التسليم لها والانقياد الى ما اوجب الله علينا من الاخبار الشريعية والعمل بها لقولة عز وجل وما اتاكم الرسول نحذوة وما نهاكم عنه فانتهوا فان لم يعتج ما ذكرنا فقد وصغنا انفا ما ذكرة الناس في ذلك وانما ذكرنا هذا ليعم من قرا هذا الكتاب انا قد اجتهدنا فيها اوردنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا ولم يغرب عنا فهم ما قالد الناس في سائر ما ذكرنا وبالله التوفيق فهذة جهل من قالد الناس في سائر ما ذكرنا وبالله التوفيق فهذة جهل من المحار وعند اكثر الناس انها اربعة في المعمور من الارض ومن

été transmises par une suite non interrompue d'hommes dignes de foi, ni de celles qui se sont répandues sans contestation parmi les musulmans, qui deviennent obligatoires dans la théorie comme dans la pratique, et qu'il n'est pas permis de réjeter. Lorsque des traditions de cette espèce sont accompagnées de preuves qui en démontrent la vérité, ou doit les accepter avec soumission, et s'y conformer; quant aux récits contenus dans l'Écriture et aux règles de conduite qu'ils nous tracent, il faut obéir à ce précepte du Koran (LIX, 7) : Ce que le Prophète vous apporte, acceptez-le ; ce qu'il vous refuse abstenez-vous-en. » Quant aux légendes que nous avons rapportées, quoique dénuées de preuves, nous avons voulu en faire mention afin de bien convaincre le lecteur que dans ce livre, comme dans nos autres écrits, nous avons examiné scrupuleusement les faits que nous avons recueillis, et que les sujets que nous y traitons ne nous sont pas étrangers

Quant aux mers qui se trouvent sur la partie habitée de ce globe, on fixe généralement leur nombre à quatre; اماس من يعدّها خسة ومن الناس من يعدها ستة ومنهم من يرى انها سبعة منغصلة غير متصلة فاولها البحر اللهبشي شم الروى ثم نيطس ثم مايطس ثم الخزرى ثم اقيانس الذي لا يعلم اكثر نهاياته وهو البحر الاخضر المظلم المحيط فبحر نيطس متصل ببحر مايطس ومنه خليج القسطنطينية الذي يصبّ الى بحر الروم ومتصل به على حسب ما ذكرنا والروى بدوّه من بحر اقيانس الاخضر فيجب على هذا التقياس ان يكون ما وصغنا بحرا واحدا لاتصال مياهها وليس هذه ليكون ما وصغنا بحرا واحدا لاتصال مياهها وليس هذه الميالة ولا شي منها والله اعلم متصل ببحر الحبش فبحر نيطس وبحر مايطس يجب ان تكونا بحرا واحدا وان ضايقهما البر ببعض المواضع وصار ذلك بين الماءين كالخليج وليس تسمية ما اتسع

d'autres en comptent cinq, d'autres six, d'autres, enfin, en reconnaissent jusqu'à sept, toutes bien distinctes les unes des autres et sans communication. Nous citerons d'abord la mer d'Abyssinie, puis la Méditerranée, puis la mer Nitas, puis la mer Mayotis, puis la mer des Khazars, puis enfin l'Océan, dont on ne connaît pas les limites, et qui est aussi nommé mer Verte, mer Ténébreuse ou mer Environnante. La mer Nitas communique avec la mer Mayotis, et se joint à la Méditerranée par le canal de Constantinople qui s'y décharge. Comme nous l'avons dit, cette dernière tirant ellemême son origine de la mer Verte, toutes ces mers ne formeraient, suivant cette description, qu'une seule et même masse d'eau, dont toutes les parties se relient entre elles. Toutefois ces mers ni aucun de leurs affluents n'ont de communication avec la mer d'Abyssinie.

Le Nitas et le Mayotis ne doivent être qu'une seule et même mer, quoique le continent les resserre à un certain endroit, et qu'il y ait un canal qui les réunit l'une à l'autre. Si منه وكثر ماؤه بمايطش وما ضاق منه وقل ماؤه يسمى نيطس يمنع من ان بجعها اسم مايطس او نيطس فاذا عبرنا في بعص المواضع في مبسوط هذا الكتاب فقلنا مايطس او نيطس فاتما نريد به هذا المعنى فيما اتسع من البحر وضاق قال المسعودى وقد غلط قوم فزعوا ان البحر لخزرى متصل ببحر مايطس ولم أر فيمن دخل بلاد للخزر من التجار ومن ركب منهم في بحر مايطس ونيطس الى بلاد الروس والبرغز احدا يرعم ان بحر مايطس ونيطس الى بلاد الروس والبرغز احدا يرعم ان بحر الخزر يتصل به بحرمن هذه البحار او يتصل به شي من مياهها الا من نهر الخرر وسنذكر ذلك عند ذكرنا جبل القبق ومدينة الباب والابواب وممكنة الخزر وكيف دخل

dans l'usage on a appelé Mayotis la portion la plus large de cette mer, celle où l'eau est le plus abondante, et Nitas la partie resserrée et peu profonde, il n'en est pas moins certain que chacune de ces dénominations les désigne toutes deux, et si dans certains passages de ce livre nous disons Mayotis ou Nitas, nous entendrons toujours par là aussi bien la portion large de cette mer que celle qui est étroite.

Bien des personnes ont avancé, mal à propos, que la mer des Khazars communiquait avec la mer Mayotis. Quant à moi, parmi tous les négociants qui avaient parcouru le pays des Khazars ou qui avaient traversé la mer Mayotis et la mer Nitas pour se rendre chez les Russes et les Bulgares, je n'en ai vu aucun qui prétendît que la mer des Khazars communiquât avec l'une de ces mers, ou bien avec l'un de leurs affluents ou des canaux qui les réunissent; elle n'a de communication qu'avec le fleuve des Khazars, ce dont nous parlerons plus bas, lorsqu'il sera question du mont Kabk (Caucase), de la ville d'el-Bab wel-abwab, du royaume des Khazars

الروس في المراكب الى بحر الخرر وذلك بعد الثلاث ماية وقد رايت اكثر من عرض لوصف البحار ممن تقدّم وتأخّر يذكرون في كتبهم ان خليج القسطنطينية الآخذ من مايطس متصل ببحر الخرر ولست ادرى كيف ذلك ولا من اين قالوه من طريق الحسّ او من طريق الاستدلال والقياس او توهّوا ان الروس ومن جاورهم على هذا البحر هو الخرروقد ركبت فيه من ابسكون وهو ساحل جرجان الى بلاد طبرستان وغيرها ولم اترك ممن شاهدت من التجاريمن له ادنى فهم ولا غيرة من ارباب المراكب شاهدت من التجاريمن له ادنى فهم ولا غيرة من ارباب المراكب الله سالته عن ذلك فكل يخبرني ألّا طريق الية إلا من بحر الخرر من حيث دخلت اليه مراكب الروس ونفر من اهل اذربيجان من حيث دخلت اليه مراكب الروس ونفر من اهل اذربيجان

et de la manière dont les Russes, dans le ve siècle (de l'hégire), pénétrèrent avec des vaisseaux dans cette mer. Je sais aussi que la plupart des auteurs anciens ou modernes qui se sont occupés de la description des mers affirment que le canal de Constantinople, qui se détache de la mer Mayotis, communique avec la mer des Khazars; mais j'ignore comment cela est possible et sur quoi ils fondent cette opinion, si elle est le résultat de leurs propres observations, ou s'ils y ont été conduits par l'induction ou l'analogie. Peut-être aussi ontils confondu les Russes et les populations riveraines de la mer Mayotis avec les Khazars. J'ai fait moi-même le voyage par mer d'Abeskoun, port du Djordjan, au pays de Tabarestan et ailleurs, et j'ai interrogé sans cesse à ce sujet tous les négociants un peu intelligents et les patrons de navire: tous m'ont affirmé qu'il est impossible d'arriver dans ces parages autrement que par la mer des Khazars et par la voie que les vaisseaux des Russes ont prise. Ces habitants de l'Azerbaidjan, d'Erran, de Beilakan, du territoire de

والران والبيلقان ومن بلاد بردعة وغيرها والديم واهل الجبل وطبرستان اليهم لانهم لا يكونوا عهدوا فيها مضى ان عدوا يظهر لهم فيه ولا عرن ذلك فيها سلف من قديم الزمان وما ذكرنا فشهور فيها سمينا من الامصار والامم والبلدان لا يتناكرونه لاستغاضة فيهم وذلك في ايام ابن ابي الساج ورايت في بعض الكتب المضافة الى الكندى وتليذه السرخسي صاحب المعتضد بالله ان في طرن العمارة في الشمال بحيرة عظيمة تحت قطب الشمال وان بقربها مدينة ليس بعدها عظيمة تحت قطب الشمال وان بقربها مدينة ليس بعدها عارة يقال لها توليه ورايت لبني المنجم في بعض رسائلهم ذكر هذه البحيرة وذكر احد بن الطيب السرخسي في رسالته في البحار والمياه والجبال عن اللندى ان بحر الروم طولة ستة

Berdah et des autres villes; ceux du Deilem, du Djebel (Irak persan) et du Tabarestan avaient fui de ce côté, parce que jamais, de mémoire d'homme, dans les temps passés un ennemi ne s'y était présenté, et que rien dans leur histoire ancienne ne le leur rappelait. Ce que nous avançons est connu dans ces contrées et parmi ces peuplades, et d'une notoriété si manifeste, que personne ne songe à la contester. Au surplus, cet événement avait eu lieu dans le temps d'Ihn Abi-es-Sadj.

Dans certains ouvrages attribués à el-Kendi et à son disciple es-Sarakhsi, l'ami d'el-Motaded billah, j'ai lu qu'aux limites de la terre habitée, vers le nord, se trouvait un grand lac situé sous le pôle arctique, et près de ce lac une ville, la dernière des régions connues, et qui s'appelle Toulieh. Il est également fait mention de ce lac dans l'un des traités des Beni Muneddjim.

Dans son traité des mers, des eaux et des montagnes, Ahmed, fils de Taib es-Sarakhsi, avance, d'après el-Kendi, الذن ميل من بلاد صور واطرابلس وانطاكية والمثقب وساحل المصيصة وطرسوس وتلية الى منار هرقل وان اعرض موضع فيه اربعماية ميل فهذا قول الكندى وابن الطيب وقد اتينا على قول الغريقين جميعا وما بينهم من الخلاف في ذلك بين ابحساب الزيجات وهولام على حسب ما وجدناه في كتبهم وسمعناه من التباعهم ولم نذكر ما ذكروه من البراهين المؤيدة لما وصغوة الاشتراطنا على انفسنا في هذا الكتاب الاختصار والايجاز فاما ما تنازع فيد المتقدمون من اوائل اليونانيين وللكآء المتقدمين في مبادى كون البخار وعللها فقد اتينا على مبسوط ذلك في مبادى كون البخار وعللها فقد اتينا على مبسوط ذلك في مبادى كون البخار وعللها فقد اتينا على مبسوط ذلك في مبادى كون البخار وعلمها وعرونا كل قول من ذلك الى قائله

que la Méditerranée a six mille milles de long à partir de Sour, Tripoli, Antioche, el-Motakkab, la côte de Massissa, de Tarsous, de Kalamiyeh, jusqu'aux phares d'Hercule, et que sa plus grande largeur est de quatre cents milles. Nous avons rapporté en totalité l'opinion des deux écoles, et nous avons fait ressortir la différence qui existe à cet égard entre elles et les auteurs des tables astronomiques, telle que neus l'avons trouvée dans leurs ouvrages ou entendu exposer par leurs partisans. Mais nous laisserons de côté les preuves que chacun donne à l'appui de ses opinions, parce que nous nous sommes fait une loi dans ce livre d'être bref et concis. Il en est autrement pour les explications contradictoires qui ont été données par les anciens, tels que les premiers Grecs et les philosophes des temps passés, sur l'origine et la formation primitive des mers. Bien que nous ayons traité ce sujet avec étendue dans le second des trente livres qui composent nos Annales historiques, où nous avons exposé les différents systèmes, en

ولم تخل هذا ألكتاب من ايسراد لمع من قولهم وذهبت طائعة منهم ان البحر بقية من الرطوبة الاولى التي جغف اكثر جوهرها القائم وما بقي منه استحال لاحتراته ومنهم من تأل ان الرطوبة الاولى المجتمعة لما احترقت بدوران الشمس وانعصر الصغو منها استحال الباق الى ملوحة ومرارة ومنهم من رأى ان البحار عرق تعرقه الارض لما يغالها من احراق الشمس لاتصال دورها ومنهم من رأى ان البحر هو ما يغنى من طينة الارض من الرطوبة المايية الخلط جسمها كما يعرض في المآء العذب اذا من ج بالرماد فانه اذا صغى من الرماد وجد ما لحا بعد ان كان عذبا وذهب آخرون ان المآء عذبه ومالحه الما تعرض مالحا بعد ان كان عذبا وذهب آخرون ان المآء عذبه ومالحة الما مترجين فالشمس ترفع لطيغه وعذبه لمختمة فبعضهم قال

les rapportant à ceux qui les avaient imaginés, nous ne pouvons pas nous dispenser d'en présenter ici un résumé succinct.

Les uns disent que la mer est un reste de l'humidité primitive, dont la plus grande partie a été desséchée par le feu, et dont le surplus s'est transformé sous l'influence de la chaleur; d'autres soutiennent que l'humidité primitive tout entière ayant été soumise à l'action dévorante du soleil dans ses révolutions, toutes les parties pures en ont été exprimées, et le reste s'est converti en une matière salée et amère; d'autres encore pensent que les mers ne sont que des sécrétions, qui découlent de la terre brûlée par la chaleur du soleil accomplissant autour d'elle sa révolution constante. Quelques uns croient que la mer n'est autre chose que l'humidité primitive dégagée de tout principe terrestre et grossier, exactement comme l'eau douce mélangée avec de la cendre perd sa douceur et conserve un goût salin, même après qu'elle a été filtrée. On a prétendu aussi que dans l'eau les parties douces et salées étaient mélangées, que le soleil voترفعه استمس لتعتذي به وقال بعضهم بل هو يعود بالاستحالة مآء اذا صار بارتفاعه الى الموضع الذي يحصره البرد فيه ويكيفه ومنهم من ذكر ان المآء الذي هو اسطقس ما كان منه على الهوآء وما يعرض فيه البرد يكون حلوًا وما كان منه في الارض لم يناله من الاحتراق وللحرارة يكون مرّا ومن الناس من قال ان جميع المآء الذي يغيض الى المحرمين جميع ظهور الارض وبطونها اذا صار الى تلك للفرة العظيمة فالمآء عساس مصاص والارض تقذف البه ما فيها من الملوحة والذي في المآء من اجرآء النار والذي يخرج البه من بطن الارض من اجرآء النيران المخالطة يرفعان لطائف المارة عرفها فاذا رفعا اللطائف فصار منها شبيه المطر وكان ذلك دأبهما وعادتهما عاد ذلك المآء منها شبيه المطر وكان ذلك دأبهما وعادتهما عاد ذلك المآء

latilisait les parties douces à cause de leur subtilité, soit qu'il les absorbat lui-même, soit qu'une fois parvenues à de hautes régions où le froid les condense et leur donne, pour ainsi dire, une forme, elles se changent une seconde fois en eau. On a avancé que l'eau étant un élément, les molécules qui se trouvent dans l'air et sous l'action du froid ont une saveur douce, tandis que les molécules qui restent à terre contractent une saveur amère, sous l'influence de la chaleur qui les pénètre. Plusieurs savants ont soutenu que la masse, d'eau qui s'écoule dans la mer, soit de la surface du sol, soit de ses entrailles, étant une fois arrivée dans ce vaste réservoir, sollicite partout, pour les absorber, les principes salins que la terre décharge sur elle. Les molécules de feu que renferme l'eau, et la chaleur qui la pénètre au sortir de la terre, en dégagent les parties les plus subtiles et les font monter en nuages de vapeurs; puis ces nuages, selon une loi rigoureuse et constante, retombent sous forme de pluie dont l'eau reprend une saveur amère. La terre lui don-

مالحا لان الارض اذا كانت تعطيه الملوحة والنيران نخرج منها العذوبة واللطافة كان واجبًا ان يعود الى المـلــوحــة وكــــذلك يكون مآء البحر ابدًا على كيل واحد ووزن واحد لان للحرّ يرفع اللطائف فتصيرطلا ومآء ثمم تعود تلك الاندية سيولا تطلب للجدول والغيران وتجرى نى الاغماق اغماق الارض حتى تصير الى ذلك الهول فليس يضيع من المآء شي ولا يبطل منه شي والاعيان تائمة كمنجنون غرن من نـهــر وصبِّ الى جـــدول يغيض الى ذلك النهر وقد شبّه ذلك قوم باعضآء حيـوان اذا اغتذى وعملت للحرارة في اغتذائه فاجتذبت منع ما عذب الى الاعضاء للغنذية وخلفت ما ثقل منه وهو المالح والمرَّفْس ذلك البول والعرق وهذه فضول لا عذب فيها واتما كانت عن nant un goût salé et le feu la dégageant de ses principes doux et subtils, elle revient nécessairement à sa première amertume. Il ne faut donc pas s'étonner si l'eau de la mor conserve toujours le même poids et la même mesure, puisque les parties subtiles que la chaleur lui enlève se changent en rosée et en eau d'où naissent les torrents qui cherchent les rigoles, les étangs, et coulent dans les parties humides de la terre, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au vaste gouffre de l'Océan. C'est ainsi qu'il ne se perd absolument rien de cette eau, et que les sources sont comme les machines qui, puisant l'eau d'un fleuve, la versent dans une rigole d'où elle s'écoule de nouveau dans ce fleuve. On a comparé ce phénomène à ce qui se passe dans le corps d'un être animé au moment de la nutrition; sous l'influence de la chaleur, elle attire vers les membres les parties douces des aliments consommés, et laisse les parties lourdes imprégnées de sel et d'amertume, telles que l'urine et la sueur. Ces résidus sans douceur proviennent cependant de matières humides

رطوبات عذبة احالتها للحرارة الى المرارة والملوحة وان للحرارة لو زادت اكثر من مقدارها لصار الغضل مرًّا زائدًا على ما وجد من العرق والبول لوجودنا كلُّ محترق مرًّا فهذا قول جماعة عن تقدّم ناما ما يوجد بالعيان وايقاع التعنة عند المباشرة ان كل الرطوبات ذوات الطعوم اذا صعدت في القرع والانابيق بقيت روائحها وطعومها فيما يرتفع منها كالخل والنبيذ والورد والزعفران والقرنغل ألا المالحة نانها تختلف طعومها وروائحها ولا سيما أن صعدت مرتين واسخنت مرة بعد مرة وقد ذكر صاحب المنطق في هذا المعنى كلاما كثيرا من ذلك أن المآء المالم اثقل من المآء العذب وجعل الدلالة في ذلك أن المآء المالم كدر غليظ والمآء العذب صان رقيق واند أن اخذ جرم et douces que la chaleur a rendues amères et salces. Si la chaleur interne croissait outre mesure, l'amertume augmenterait en proportion dans la sueur et dans l'urine, parce que tout ce qui a été soumis à l'action de la chaleur devient amer. Cette opinion a été émise par un grand nombre d'auteurs anciens; mais on peut voir de ses yeux, par expérience, que toutes les matières humides et douées d'une certaine saveur, ayant passé par la cornue et l'alambic. conservent dans leur sublimé la même odeur et la même saveur, comme le vinaigre, le vin de dattes, la rose, le safran, la giroflée, excepté toutefois les matières salées qui changent de goût et d'odeur, surtout lorsqu'on les soumet deux fois à l'opération du feu et de l'alambic. L'auteur de la Logique (Aristote) est entré dans beaucoup de détails à ce sujet. Ainsi,

l'eau douce, et il en allègue pour preuve que la première est trouble et épaisse, tandis que l'autre est pure et limpide. Il fait encore remarquer que si l'on fait un vase de cire dont

par exemple, il assirme que l'eau salée est plus pesante que

من الشعع فعمل منه أناء ثم شد راسه وصير في مآء مالح من المحر وجد ذلك المآء الذي وصل الى داخل الانآء عذبا في المحر وجد ذلك المآء الذي وصل الى داخل الانآء عذبا في الطعم خفيفا في الوزن ووجد الملح المحيط به على خلان ذلك قد زادت مرارته واشتدت ملوحته وكل مآء جار فهو نهر وحيث ينبع المآء فهو عين وحيث يكون معظم المآء فهو بحر قال المسعودي وقد تكمّ الناس في المياة واسبابها فاكثروا وقد ذكرنا في كتابنا اخبار الزمان في الفيّ الثاني من جملة الثلثين فنّا ما أوردوه من البراهين في مساحة المحار ومقاديرها والمنعة في ملوحة مائها واتصال بعضها ببعض وانفصالها وعدم بيان الزيادة فيها والنقصان ولاية علة كان الجزر والمدّ في المحر المنين حون سائر المحار يظهر ووجدت نواخذة بحر الصين مله ملاحدة المحار يظهر ووجدت نواخذة بحر الصين مله مله المحدد المحار يظهر ووجدت نواخذة بحر الصين مله مله المحدد المحار يظهر ووجدت نواخذة بحر الصين

on bouche l'orifice, et qu'on le plonge dans la mer, on pourra constater que l'eau qui aura pénétré dans le vase sera douce et légère, tandis que l'eau qui entoure les parois extérieures du vase aura cru en amertume et en salure.

Toute eau courante est un fleuve; l'endroit d'où jaillit l'eau est une source; un lieu où se trouve une grande quantité d'eau est une mer.

On a longuement discuté sur la nature des eaux et sur leur composition. Dans le deuxième des trente livres dont se composent nos Annales historiques, nous avons rapporté tout ce qui a été dit sur la mesure et l'étendue des mers, sur l'utilité que présente la salure des eaux de la mer, sur l'existence ou sur le manque de communications entre ces mêmes eaux. Nous avons expliqué pourquoi elles ne subissent ni augmentation ni diminution apparentes, pourquoi le flux et le reflux sont plus sensibles dans la mer d'Ahyssinie que partout ailleurs. J'ai remarqué que les navigateurs de Siraf et d'Oman, qui parcourent les mers de

والهنده والسند والزنج واليمن والقلزم والعبشة مأن السيرانيين والعمانيين عن البحر الحبشى في اغلب الامور على خلاف ما ذكرته الغلاسغة وغيرهم ممن حكينا عنهم المقادير والمساحة وان ذلك لا غاية له في مواضع منه وكذلك شاهدت ارباب المراكب في البحر الروى من الحربية والعمالة وهم المنواتسة واصحاب الارجل والروسا ومن يلى تدبير المراكب وللخرب فيها مثل لاوى المكنى بابي للحارث غلام زرافة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق وذلك بعده الثلاث ماية يعظمون طول البصر الرومي وعرضه وكثرة خلجانه وتشعبه وعلى هذا وجدت عبد الله بن وزير صاحب مدينة جبلة من ساحل حص من ارض الشام وامريبق في هذا الوتت وهو سنة اثنين وثلثين وثلثاية la Chine, de l'Inde, de Sind, du Zendj (Zanguebar), du Yemen, de Kolzoum et de l'Abyssinie, n'étaient point généralement d'accord avec les philosophes, dont nous avons retracé les opinions, sur l'étendue et la mesure de ces mers; ils soutiennent même qu'à certains endroits, l'immensité des eaux n'a pas de limites. J'ai fait la même observation dans la Méditerranée, auprès des nawatieh, ou capitaines des vaisseaux de guerre et de commerce, auprès des officiers et des pilotes, enfin auprès de ceux qui sont préposés dans ces parages à la surveillance de la marine militaire, comme Lawi, surnommé Aboulharis, serviteur de Zorafah et gouverneur, vers l'an 300, de Tripoli de Syrie, sur la côte de Damas. Tous exagèrent la longueur et la largeur de la Méditerranée, le nombre de ses canaux et de ses ramifications. Au surplus, cette vérité m'a été confirmée par Abdallah ben Wezir, gouverneur de la ville de Djebelah, sur la côte de Hems, en Syrie, homme qui passe aujourd'hui, en 332, pour le plus

ابصر منه بالبحر الروى ولا اسن منه وليس فيمن يركبه من ارباب المراكب من الحربية والعمالة الا وهو ينقاد الى توله ويقر له بالبصر وللحدق وما هو عليه من الحيانة والجهاد القديم فيه وذكرنا عجالب هذه البحار وما سمعناة عمن ذكرنا من اخبارها وآفاتها وما شاهدوا فيها فيما سلف من كتبنا وسنورد بعد هذا الموضع جملا من اخبارة وقد ذهب قوم في علامات المياه ومستقرها من الارض مذهبا وهو ان يرى في المواضع التي يكون فيها المآء منابت القصب ولللفاء واللين من المشيش فذلك فيها المآء لمن اراد للفروان ما عدا ذلك فعلى البعد ووجدت في كتاب الفلاحة ان من اراد عم قرب المآء وبعدة

entendu et le plus habile marin de la Méditerranée, puisqu'il n'y a pas un capitaine de bâtiment de guerre ou de commerce, naviguant sur cette mer, qui ne se laisse guider par ses paroles, et qui ne rende hommage à la supériorité de son intelligence, de son habileté, à son jugement sain, à son expérience incontestable. Nous avons parlé dans nos ouvrages précédents des merveilles de ces mers, et nous y avons consigné les aventures extraordinaires et périlleuses que les personnes mentionnées plus haut nous avaient racontées comme témoins oculaires; plus tard nous donnerons encore quelques détails sur ce sujet.

Parlons maintenant des signes indicateurs de la présence de l'eau dans certains endroits. C'est une opinion assez accréditée que partout où croissent des roseaux, des joncs et d'autres plantes flexibles, on n'a qu'à creuser à une profondeur peu considérable pour rencontrer l'eau. Dans toute autre condition il faudrait pénétrer très-avant dans la terre pour la trouver. Voici ce que j'ai lu dans le Livre de l'agriculture : Celui qui veut savoir si l'eau est peu ou très-

فليحفر في الارض قدر ثلاثة اذرع او اربعبة ثمم ياخذ قدر نحاس او اجانة خرى نيدهنها بالشعم من داخلها مستويا ولتكن القدر واسعة الغم فاذا غابت الشمس فحذ صوفة بيضآ منغوشة مغسولة وخذجرا تدر بيضة فلف ذلك الصون عليم مثل الكرة ثم اطل جانب الكرة بموم مذاب والصقها في اسغل ذلك الذي قد دهنته بدهن او مجم ثم كبها في اسفل الخفيرة فان الصون يكون معلقا والموم يملكه ويصير لمكان الجر معلغا شم احث على الانآء التراب واحبس عليه قدر ذراع او دراعين او زيادة ليلتك كلها فاذا كان الغد قبل طلوع الشمس فاكنس التراب عند وارفع الاتأمال رايت ملصقا بالاتآء من داخل تطرا كثيرا قريبا بعضه من بعض والصوفة ممتلية في ذلك المكان éloignée de la surface du sol, doit creuser la terre à une profondeur de trois à quatre coudées. Il choisira un vase de cuivre ou un bassin d'argile ayant un large orifice, et garnira ses parois intérieures d'une couche de graisse égale partout. Au soleil couché, il prendra de la laine blanche cardée et lavée, et une pierre de la grosseur d'un œuf qu'il enveloppera de cette laine, de munière à lui donner la forme d'une boule. Ensuite il enduira les côtés de cette boule de cire fondue, la fixera au fond du vase qu'il aura graissé avec de l'huile ou tout autre corps gras, puis il descendra le tout dans la fosse; la laine doit être bien attachée et fortement retenue par la cire, de sorte qu'elle enveloppe hermétiquement la pierre. Alors il jettera de la terre sur ce vase, et l'enfouira à la hauteur d'une, deux, ou plusieurs condées, et le laissera ainsi pendant toute la nuit; le lendemain, avant le lever du soleil, il ôtera la terre et enlèvera le vase. Si ses parois intérieures sont parsemées de gouttelettes nombreuses et rapprochées les unes des autres, si la laine est impréمآء وهو قريب وان كان القطر متغرقا وليس بالمجتمع ولا بالمتقارب والصوفة ماوها وسط فان المآء ليس بالقريب ولا البعيد وان كان القطر ملترقا متباعدا بعضه من بعض والمآء في الصوفة قليل فان المآء بعيد وان لم ترعلي الانآء قطرا قليلا ولا كثيرًا ولا على الصوفة فانه ليس في ذلك الموضع مآء فلا يتعنى في حقرة ووجدت في بعض النسي من كتاب الفلاحة في هذا المعنى انه من اراد علم ذلك فلينظر الى قرى المفل فان وجد المفل غلاظا سودا ثقيلة المشى فعلى قدر ثقل مشيهن المآء قريب منهن وان وجد المفل سريعة المشى لا تكاد تلمين فالمآء منها على اربعين ذراعا والمآء الاول يكون عذبا طيبا والمآء الثاني يكون

gnée d'humidité, il faut en conclure que l'eau n'est pas éloignée. Si les gouttelettes ne sont pas groupées les unes autour des autres, si la laine n'est que médiocrement humectée, c'est une preuve que l'eau n'est ni très-près ni trèsloin; si les gouttelettes sont dispersées à de rares intervalles, et que la laine soit à peine mouillée, l'eau doit se tenir à une grande distance; mais s'il n'y a aucune trace d'humidité, soit dans le vase, soit sur la laine, ce serait peine perdue que de creuser dans cet endroit pour y chercher de l'eau.

Dans quelques exemplaires du Livre de l'agriculture j'ai trouvé cet autre renseignement sur le même sujet : « Pour savoir si l'eau est à une distance plus ou moins grande, il faut examiner attentivement les fourmilières. Si les fourmis sont grosses, noires, peu agiles, l'eau est d'autant plus proche qu'elles sont plus lourdes à se mouvoir. Si elles sont si légères dans leur course qu'à peine peut-on les atteindre, l'eau doit être à une distance de quarante coudées. Autant dans le premier cas l'eau sera bonne et douce, autant dans le second elle sera pesante et salée. C'est d'après cet indice

ثقيلا مالحا فهذه علامة لمن يريد استخراج المآء وقد اتينا على مبسوط سائرما ذكرنا في كتابنا في اخبار الزمان واتما نذكر في هذا الكتاب ما تدعوا للحاجة الى ذكرة بالاشارة البيد دون بسطه وايضاحه واذ قد ذكرنا جملا من اخبار المحاروغيرها فلنقل الان في اخبار الصين وغير ذلك مما لحق ببابد إن شآء الله ولا قوة الا بالله

البب الخامس عشر ذكر ملوك الصيئ والترك وتغرق ولند عنامنور واختبنار الصيئ وغييسر ذلك معنا لحق بهذا الباب

تنازع الناس في انساب اهل الصين وبدئهم فذكر كثير منهم الناس في انساب اهل الصين وبدئهم فذكر كثير منهم النام ولد عامور بن سوبيل بن يافت بن نوح لما قسم فالغ بس que se guidera celui qui veut trouver de l'eau. » Nous avons traité cette matière avec étendue dans nos Annales historiques. Nous nous bornerons, dans le présent ouvrage, à mentionner brièvement tout ce qu'il sera indispensable de faire connaître. Après avoir traité des mers en général, nous parlerons, s'il plaît à Dieu, de l'histoire de la Chine, et de tout ce qui concerne ce sujet.

## contest same per CHAPITRE XV.

ROIS DE LA CUINE ET DES TURCS; DISPERSION DES DESCENDANTS D'AMOUR; HISTOIRE RÉSUMÉE DE LA CHINE, ET AUTRES DÉTAILS RELATIFS À CE SUJET.

On n'est pas d'accord sur la généalogie et l'origine des habitants de la Chine. Plusieurs disent qu'à l'époque où Phaleg, fils d'Abir, fils d'Arfakhchad, fils de Sam, fils de Noé. عابر بن ارتخشه بن سام بن نوح الارض بين ولد نوح ساروا يسرة الشرق فقطع قوم منهم من ولد ارعوا على سمت الشمال وانتشروا في الارض فيصاروا عدة عالك منهم الديم والجيل والطيلسان والتبر (1) وموقان واهل جبل القبق من انواع اللكر ثم اللان والخزر والابخاز والسرير وكشك وسائر تلك الامم المنتشرة في ذلك الموضع الى طراز زبدة الى بحر مايطس ونيطس وبحر الخزر الى البرغز ومن اتصل بهم من الامم وعبر ولد عامور نهر بلخ ويم بلاد الصين الاكثر منهم وتغرقوا عدة عالك في تلك البلاد وانتشروا في تلك الديار منهم الخير ومنهم سكان خيد وروسان والاشروسنة والصغد وهم بين بخارى وسمرقند

parlagea la terre entre les descendants de Noé, les enfants d'Amour, fils de Soubil, fils de Jaset, fils de Noé, prirent la direction du nord-est. De là une partie d'entre eux, les descendants d'Arou, s'avancèrent vers le nord, où ils se répandirent au loin et fondèrent plusieurs royaumes, tels que le Deilem, le Diil (Guilan), le Teilecan, le Teber, le Moukan, sans compter ceux fondés par les peuplades du Caucase, telles que les Lakz, les Alains, les Khazars, les Abkhazes, les Serirs, les Kosaks, et par les autres nations dispersées dans ces contrées, jusqu'à Tarrazzobdeh (Trebizonde), les mers Mayotis et Nitas d'un côté, et celle des Khazars de l'autre côté, jusqu'aux Bulgares, et aux peuples qui se sont réunis à eux. D'autres descendants d'Amour traversèrent le fleuve de Balkh (Djeihoun), et se dirigèrent pour la plupart vers la Chine. Là ils se répartirent entre plusieurs états, et s'établirent dans ces diverses contrées, comme les Khottals, qui habitent Khottolan, Rouçan, el-Ochrousneh et le Sogd, entre Bokhara et Samarkand; les Ferganides, les haثم الغراغنة والشاش واستيجاب واهل بلاد الغاراب فبنوا المدن والضياع وانغرد منهم اناس غير هاولآء فسكنوا البوادى وهم الترك والشناخ والطغزغز وهم المحاب مدينة كوشان وي مملكة بين بلاد خراسان والصبي وليس في اجناس الترك وانواعها في وتتنا هذا وهو سنة اثنين وثلثين وثلثاية اشد منهم بأسا ولا أكثر شوكة ولا اضبط مكلاً ومكلهم البرخان ومذاهبهم مذاهب المنايية وليس في الترك من يعتقد هذا المذهب غيرهم والترك الكهاكية والبرسخانية والبدية والجدية والمحمهم ووهذا الخرية واحسنهم صورا واطولهم قيما واصحهم وجوها الخراجية وهم على بلاد فرغانة والشاش وما يلى ذلك الصقع وفيهم كان الملك ومنهم خاتان الخواقين يلى ذلك الصقع وفيهم كان الملك ومنهم خاتان الخواقين

bitants de Chach, d'Istidjab et du territoire d'Alfarab. Ceuxci fondèrent des villes et des bourgs; d'autres se séparèrent d'eux pour habiter les plaines, comme les Turcs, les Kozlodis, les Tagazgaz, qui occupent la ville de Kouchan (Kaotchang), située entre le Khoraçan et la Chine, et qui sont aujourd'hui, en 332, de toutes les races et tribus turques, la plus valeureuse, la plus puissante et la micox gouvernée. Leurs rois portent le titre d'Irkhan, et seuls entre tous ces peuples ils professent la doctrine de Manès. Parmi les Turcs il y a les Keimaks, les Varsaks, les Bediyehs, les Djariyehs, les Gouzes (Ouzes), qui sont les plus braves de tous, et les Khozlodis, qui se distinguent par leur beauté, leur hante stature et la perfection de leurs traits. Ces derniers sont répandus sur le territoire de Ferganah, de Chach et des environs. Ils dominaient autrefois sur toutes les autres tribus; de leur race descendait le Khakan des khakans, qui réunissait sous son empire tous les royaumes des Turcs, et commandait à tous leurs rois.

وكان يجمع ملك سائر محالك الترك وتنقاد اليد ملوكها ومن هاولاء الخواقين كان فراسياب التركى الغالب على ملك فارس ومنهم شانه ولا خاقان السرك في وقتنا هذا انقاد اليد ملوكها منذ خربت المدينة المعروفة بعمات وفي في مفاوز سمرقند وقد ذكرنا انتقال الملك عن هذه المدينة والسبب في ذلك في كتابنا الاوسط ولحق فريق من ولد عامور بتضوم الهند فاثرت فيهم تملك البقاع فصارت الوانهم مخلاف الوان الترك ولحقوا بالوان الهند ولهم حضر وبوادي وسكن فريق منهم بلاد التبت الهند ولهم مكا وكان منقادا الى ملك خاتان فالما زال ملك خاتان على ما قدمنا وسما اهل تبت ملوكهم بخاتان تشبيها خاتان على ما قدمنا وسما الهل وهو خاتان الخواقين وصار الجمهود بحن تقدم من ملوك الترك وهو خاتان الخواقين وصار الجمهود

Parmi ces khakans se trouvèrent Afrasiab le Turc, le conquérant de la Perse, et Chaneh. Aujourd'hui les Turcs n'ont plus de khakan auquel leurs autres rois obéissent, depuis la ruine de la ville d'Amat, dans les déserts de Samarkand. Nous avons raconté dans notre Histoire moyenne dans quelles circonstances cette ville perdit la souveraineté.

Une fraction des descendants d'Amour atteignit les frontières de l'Inde, dont le climat exerça une telle influence sur eux qu'ils n'ont plus la couleur des Turcs, mais plutôt celle des Indiens. Ils habitent soit dans les villes, soit sous la tente. Une autre portion encore alla se fixer dans le Thibet et se donna un roi qui était soumis à l'autorité du khakan; mais depuis que la suprématie de ce souverain a cessé, comme nous venons de le dire, les habitants du Thibet donnent à leur chef le titre de khakan, en mémoire des anciens rois turcs, qui portaient le titre de Khakan des kha kans. من ولد عامور على ساحل البحرحتى انتهوا الى اتاصية من بلاد الصين فتفرقوا في تلك البلاد والبقاع وقطعوا تلك الديار وعروها وكوروا الكور ومصروا الامصار ومدّنوا المدن واخذوا للك مدينة عظيمة سموها انموا وبينها وبين ساحل البحر للبشى وهو بحر الصين ثلثة اشهر مدن وعائر متصلة فكان الول من تملّك عليهم في هذه الدار وفي انموا نسطرطاس بين باعور بن مدتج بن عامور بن يافت بن نوح فكان مكله ثلثاية سنة ونيفا وفرق اهله في تلك الديار وشقق الانهار وقتل السباع وغرس الانجار وطعم الثمار وهلك فلك ولد له يقال له عوون على جسد ابيه في تمثال من الذهب الاجر جزعا عليه وتعظيما له واجلسة على سريرمن الذهب مرسّعا بالجواهر وجعل

La majorité des descendants d'Amour suivit le littoral de la mer et arriva ainsi jusqu'aux extrémités de la Chine. Là ils se répandirent dans ces contrées, y fondèrent des habitations, cultivèrent la terre, établirent des districts, des chefslieux et des villes, et y prirent pour capitale une grande ville qu'ils nommèrent Anmou. De cette capitale à la mer d'Abyssinie ou mer de Chine, sur un parcours de trois mois de distance, on rencontre une suite non interrompue de villes et de pays cultivés. Le premier roi de ce pays qui ait résidé à Anmou fut Nostartas, fils de Baour, fils de Modtedj, fils d'Amour, fils de Jafet, fils de Noé. Durant un règne de plus de trois cents ans, il répartit la population dans ces contrées, creusa des canaux, extermina les bêtes féroces, planta des arbres et rendit général l'usage de se nourrir de fruits. Il eut pour successeur son fils Aoun. Ce prince, voulant témoigner de sa douleur, et rendre hommage à la mémoire de son père, fit placer le corps dans une statue d'or rouge, qu'on posa sur un trône d'or incrusté de pierreries, et qui

بحلسه دونه واقبل يسجد لابيه وهو في جون ذلك المتمال وهو واهل محلكته في طرق النهار اجلالا له وعاش بعد ابيه مايتي سنة وخسين سنة ثم هلك فلك ولد له يقال له عيثدون فيعل جسد ابيه مخزونا في تمثال من الذهب وجعله على سرير من الذهب دون مرتبة جده فكان يسجد له ويبدا بجده الاول ثم بابيه وكذلك اهل محلته واحسن السياسة للرعاية وساواهم في جميع امورهم وشملهم للعدل وكثر النسل واخصبت بلاده وكان ملكه الى ان هلك نحو من مايتي سنة ثم ملك بعده ولده عيثنان فجعل اباه في تمثال من الذهب وجرى فيه على ما سلف من افعالهم في السجود والتعظم فطال ملكه واتصلت

dominait son propre siége; lui-même et ses sujets se prosternaient respectueusement matin et soir devant cette image qui renfermait la dépouille mortelle du roi. Après un règne de deux cent cinquante ans, il mourut et laissa l'empire à son fils Aitdoun. Celui-ci enferma aussi le corps de son père dans une statue d'or qu'il plaça sur un trône de même métal. au-dessous du rang qu'occupait son grand-père; puis il avait coutume de se prosterner d'abord devant ce dernier et ensuite devant son père, et ses sujets l'imitaient. Ce roi gouverna ses sujets avec sagesse, les traita en toutes choses sur le pied de l'égalité, et se montra juste envers tous. Par ses soins la population et la fertilité du pays s'accrurent dans une large proportion. Son règne dura près de deux cents ans; puis son fils Aitnan lui succéda. Ce prince, se conformant à l'exemple de ses prédécesseurs, enferma le corps de son père dans une statue d'or, et rendit toutes sortes d'hommages à sa mémoire. Pendant son règne, qui fut d'une longue durée, il recula les frontières de son pays jusqu'à

بلادة ببلاد الترك من بنى عد فعاش اربعماية سنة والخذت في ايامه كثير من المهن هما لطف في الرقة من الصنائع ثم ملك بعدة ولدة حراتان فاخذت الفلك وجل فيها الرجال وجل معهم لطائف بلاد الصين وصيرهم نحو ببلاد السند والهند الى اقليم بابل والى سائر الممالك عما قرب وبعد في البحر واهدا الهدايا التجيبة والرغائب النفيسة الى الملوك وامرهم ان يجلبوا اليد ما في كل بلد من الظرائف والتحف والماكول والمشروب والملبوس وسائر الغروس وان يتعرفوا سياسة كل ملك وملة كل المة وشريعتها ونجها الذي هي عليد وان يرغبوا الناس فيها في بلدهم من الجواهر والطيب والآلات فتفرقت المراكب في فيها في بلدهم من الجواهر والطيب والآلات فتفرقت المراكب في

celui des Turcs ses cousins. Il vécut quatre cents ans, et ce fut sous lui que les Chinois trouvèrent plusieurs de ces procédés ingénieux qui donnent tant de délicatesse à leurs ouvrages. Son fils Haratan, qui monta sur le trône après lui, fit construire des vaisseaux sur lesquels il embarqua des hommes chargés d'exporter les produits les plus précieux de la Chine dans le Sind, l'Hindostan, la Babylonie et tous les pays plus ou moins éloignés du littoral de la mer. Ils devaient offrir de sa part aux souverains de ces contrées des présents merveilleux et de la plus grande valeur, et lui rapporter, à leur retour, ce que chaque province renfermerait de plus délicat et de plus rare même, en fait de comestibles, de boissons, d'étoffes et de végétaux. Ils avaient en outre pour commission de s'appliquer à connaître le gouvernement de chaque roi, la religion, les lois et les contumes de toutes les nations qu'ils visiteraient, et d'inspirer aux étrangers le goût des pierreries, des parfums et des instruments de leur patrie. Les vaisseaux se dispersèrent dans toutes les directions, parcoururent les pays étrangers, et

البلاد وداروا الممالك ونعلوا ما أمروا بد فلم يردوا على عملكة من المالك الد اعجبوا بهم واستطرفوا ما اوردوة من ارضهم فانشات الملوك التحيطة بالبحار المرآكب وجهزت محوهم السغن وجلوا اليهم ما ليس عندهم وكاتبوا مكلهم وكافوة على ما كان من هداياة اليهم فعمرت بلاد الصين واستقامت لة الامور فكان ملكه لحوا من مايتي سنة وهلك نجزع عليه اهل مملكنه وإقاموا النياحة عليه شهرا ثم فزعوا الى الاكبر من ولجه فنصبوه عليهم مكما نجعل جسد ابيد في تمثال من الذهب وسلك طريق من كان قبله في فعلهم مقتديا عمن مضى من اباته وكان اسم هـ ذا الملك تـ وتأل فاستقام له الامـ و واحـ دث من السنن المحمودة ما لمر يحدثه احد عن سلف من ملوكهم وزعم ان exécutèrent les ordres qui leur avaient été donnés. Partout où ils abordaient, ces envoyés excitaient l'admiration des habitants par la beauté des échantillons qu'ils avaient apportés avec eux. Les princes dont les États étaient baignés par la mer firent aussi construire des vaisseaux qu'ils expédièrent en Chine avec des produits étrangers à ce pays, entrèrent en correspondance avec son roi, et lui adressèrent des cadeaux en retour de ceux qu'ils avaient recus de lui. C'est ainsi que la Chine devint florissante et que le sceptre se consolida dans les mains de ce souverain. Il mourut après un règne d'environ deux cents ans. Ses sujets, inconsolables de sa perte, portèrent le deuil pendant un mois; puis ils confièrent leur sort à son fils aîné, qu'ils prirent pour roi. Celui-ci, qui s'appelait Toutal, renserma le corps de son père dans une statue d'or, et suivit, en fidèle imilateur, l'exemple de ses ancêtres. Durant son règne, qui fut prospère, il introduisit dans l'État de sages coutumes, ignorées des premiers rois. Il disait que la seule base de l'empire était

الملك لا يثبت الا بالعدل لان العدل ميزان البارى وان من العدل الريادة في الاحسان مع الريادة في العمل وخص وشرف وتوج وربّب الناس في رتبهم ووتفهم على طريقهم وخرج يرتاد موضعا ليبتني فيه هيكلا فوافي مواضعا عامرا بالنبات حسن الاعتمام بالرهر تخرقه المياه فخطّ الهيكل هناك وجلبت له انواع الاحجار المختلفة الالوان فشيّد الهيكل وجعل على علوة قبّة وجعل له مخائف للهوا متساوية ونصب فيها بيوتا لمن اراد التفرّد بالعبادة فلما فرغ منه نصب في اعلاة تملك التماثيل التي فيها اجسام من سلف من ابائه وتال في تمرك ذلك على خروج عن حد الكلة ويكون ذلك الى غير غاية ولا نهاية وامر

l'équité, parce qu'elle est la balance du Gréateur, et que l'application à faire le bien ainsi que l'activité incessante faisaient partie del'équité. Il donna à ses sujets des distinctions, créa des degrés de noblesse et leur décerna des couronnes d'honneur. Il les classa ainsi suivant leur rang, et leur ouvrit à tous une carrière bien distincte. Comme il se fut mis à la recherche d'un emplacement propre à la construction d'un temple, il trouva un lieu fertile, émaillé de fleurs et bien arrosé, où il jeta les fondements de cet édifice. Il y fit apporter toutes sortes de pierres de différentes couleurs, dont on bâtit le temple au sommet duquel on éleva une coupole garnie de ventilateurs ménagés avec symétrie. On pratiqua des cellules dans la coupole, pour ceux qui voudraient se consacrer entièrement au service de Dieu. Lorsque le tout fut achevé, le roi fit placer au faîte du monument les statues qui renfermaient les corps de ses ancêtres, et dit : · Si je n'agissais pas ainsi, j'enfreindrais les règles de la sagesse, et le temple ne serait d'aucune utilité. « Il orبتعظيم تلك الاجسام المجعولة من اعلى القبة وجمع للواس من الله الله ممكنته واخبرهم ان من راية ضمّ الناس الى ديانة يرجعون اليها يجتمع بها الشمل ويستوى بها النظام نانة متى عدم الملك الشريعة واستوآء النظام لم يـوّمن علية للملل ودخول الغساد والزلل فرتب لهم سياسة شرعية وفرائض عقلية وجعلها رباطاً ورتب لهم قصاصاً المنغوس والاعضاء ومستحلات المناكح يستباح به النسوان وتصح به الانساب وجعلها مراتب فنها لوازم موجبة يحرجون في تركها ومنها نوافل ينتغلون بها واوجب عليهم صلوات لخالقهم تقربًا الى معبودهم لا ركوع فيها ولا يجود في اوتات من الليل والنهار معلومة ومنها ركوع و جود

donna donc de vénérer ces corps placés au sommet de la coupole.

Ayant appelé auprès de lui les principaux personnages de l'État, il leur dit qu'il jugeait indispensable de réunir tous les peuples sous le joug d'une seule et unique croyance qui leur servirait de lien, et garantirait parmi eux l'ordre et la sécurité; qu'un empire où ne régnaient ni l'ordre ni les lois était exposé à toutes sortes de dommages et menacé d'une ruine prochaine. Il institua donc un code destiné à régir ses sujets, et leur prescrivit comme obligatoires des règles de conduite fondées sur la raison. Il mit en vigneur la peine du talion pour les meurtres, les blessures, et il promulgua des règlements qui déterminaient la légitimité des alliances et fixaient les droits des enfants qui en étaient issus. Parmi les lois qu'il créa, les unes étaient obligatoires, absolues; on ne pouvait les transgresser sans crime; les autres étaient surérogatoires et facultatives. Il prescrivit comme un devoir à ses sujets de se mettre en relation avec leur Créateur par des prières qu'ils lui adresseraient à certaines heures du jour

في اوقات من السنة والشهور محدودة ورسم لهم اعيادا واوجب على الزياة منهم حدودا وعلى من اراد من نسائهم البغاء جزية مغروضة وألا يستجين إلا بالنكاح في وقت من الاوقات وان اقلعن عاكن عليه وما يكون من اولادهن ذكورا يكون الملك جندا وعبيدا وما كان من انات فلامهاتهن ويلقن بصنعتهن وامرهم نقرابين الهيكل ودخن وابخرة المكواكب وجعل اللل كوكب منها وتتا يتقرب اليه بدخن معلومة بانواع الطيب والعقاقير محصورة واحكم لهم جميع الامور ناستقامت ايامه وكثر النسل مكانت مدة حياته نحو ماية وخسين سنة وهلك نجزعوا عليه جزعا شديدا وجعلوة في تمثال من الذهب ورضعوة في الجوهر جزعا شديدا وجعلوة في تمثال من الذهب ورضعوة في الجوهر

et de la nuit, sans toutefois s'incliner ni se prosterner. Il y avait d'autres prières annuelles ou mensuelles, dans lesquelles les inclinations et les prosternations étaient de rigueur. En outre il institua des fêtes solennelles. Il fit des règlements sur la prostitution, et astreignit à payer une taxe les femmes qui vivaient dans le désordre, en leur permettant toutefois de se racheter par le mariage ou par le retour à des mœurs plus régulières. Leurs enfants mâles appartenaient au roi comme soldats ou esclaves, et les filles restaient auprès de leurs mères et se consacraient au même métier. Il ordonna aussi qu'on offrirait des sacrifices dans les temples, et qu'on brûlerait de l'encens en l'honneur des étoiles, en déterminant d'avance à quelles époques, et avec quels parfums et quelles plantes aromatiques on rendrait le culte à chacun des astres. Le règne de ce prince fut heureux; il mourut, entouré d'une nombreuse postérité, à l'âge d'environ cent cinquante ans. Ses sujets, très-affligés de sa perte, placèrent ses restes dans une statue d'or incrustée de pierreries, et bâtirent en son honneur un temple magniوبنوا له هيكلا عظيها وجعلوا في اعلاة سبعة انواع من الجوهر على الوان الكواكب السبعة من النيرين والخمسة بالوانها واشكالها وجعلوا يوم وفاته صلوات وعيدا يجمعون فيه عند ذلك الهيكل وصوروا صورته وسيرته في لوح من ذهب وجعلوة في اعلا الهيكل من حيث تراة الابصار ليكون بذلك مثلا لمن يود بعدة في السياسة ونه السيرة وصوروا صورته على ابواب المدينة وعلى الدنانير والغلوس والثياب واكثر اموالهم الغلوس من الصغروالنحاس واستقرت هذة المدينة بدارملك الصين وي مدينة انموا وبينها وبين البحر نحو من ثلاثة اشهر واكثر من ذلك على حسب ما قدّمنا انفاً ولهم مدينة عظيمة نحو ما يلى من ارضهم مغرب الشمس يقال لها مَذْ وتلى بلاد التبت

fique, au sommet duquel ils mirent sept pierres précieuses différentes, qui représentaient la couleur et la forme du soleil, de la lune et des cinq autres planètes. Le jour de sa mort devint un jour de prières et un anniversaire où l'on se réunissait dans ce temple. Au sommet, en vue de tout le monde, fut fixée une table d'or sur laquelle étaient gravés l'image du défunt et le récit de ses plus belles actions, pour servir de modèle à tous ceux qui, après lui, se chargeraient de gouverner les peuples et de les policer. On grava aussi son image sur les portes de la ville, sur les pièces d'or, sur la menue monnaie de cuivre et de bronze, qui était trèsabondante, et on l'imprima sur des étoffes.

Le siége du gouvernement chinois fut définitivement fixé à Anmou, grande ville située, comme nous l'avons déjà dit, à plus de trois mois de marche de la mer. Il y a vers le couchant, dans la direction du Thibet, une autre grande ville appelée Med. Ses habitants sont continuellement en والحرب بين اهل بلاد مَنْ وبين بلاد التبت عبال فالم تدرل الملوك عن طرا بعد هذا الملك امورهم منتظمة واحوالهم ملتئمة والحصب والعدل لهم شامل والجور في بلدهم معدوم يقتدون بما نصب لهم من الشرع من قدمنا ذكرة وحروبهم على عدوهم تأتمة وتغورهم مصحونة والرزق على الجنود دار والتجار بحتلفون اليهم في البروالبحر من كلّ بلد بانواع الجهاز ودينهم دين من سلف وهي ملّة تدّى السّمنيّة نحو من عبادات قريش قبل الاسلام يعبدون الاصنام ويتوجهون نحوها بالبصلوات ومنهم من يقصد بصلاته الخالق عرّ وجلّ ويقيم التقال من الاصنام والصور مقام قبلة والحاهل منهم ومن لا عم له يشرك

guerre avec les Thibétains. Les rois qui succédèrent à Toutal se virent sans cesse dans l'état le plus prospère; l'abondance et la justice régnèrent dans leur empire, dont la violence était bannie, car ces princes observèrent fidèlement les lois que leur prédécesseur avait prescrites. Dans la guerre ils furent victorieux de leurs ennemis; la sécurité régna sur leurs frontières, la solde fut régulièrement payée à leurs troupes, et les négociants de tous les pays affluèrent par terre et par mer avec toutes sortes de marchandises.

Le culte des Chinois, c'est-à-dire le culte ancien, n'était autre que le culte samanéen; il avait beaucoup d'analogic avec les pratiques religieuses des Koreichites avant l'islamisme, lesquels adoraient les idoles et leur adressaient des prières. Ces prières, il est vrai, étaient adressées d'intention au Créateur lui-même; les images et les idoles servaient seulement de Kiblah, ou de point vers lequel on se tourne en priant. Mais les ignorants et les gens sans intelligence associaient les idoles à la divinité du Créateur, et les ado-

الاصنام بالاهبة الخالق ويعبدها جميعا وان عبادتهم الاصنام تقريهم الى الله زلنى وان منزلتهم في العبادة تنقص عن عبادة البارى بجلالته وعظمته وسلطانه وان عبادتهم لهذه الاصنام طاعة له ووسيلة لهم اليه الى ان ظهرت في اهدل الصين ارآء ونحل حدثت من مذاهب المثنوية واهد الدهر وقد كانوا قبل ذلك في الارآء والتحدل وعبادة التماثيل على حسبما عليه عوام الهند وخواصهم فتغيرت احوالهم وبحثوا وتناظروا الا انهم ينقادون في جميع احكامهم الى ما نصب لهم من الشرع المتقدم ومكلهم يتصل بملك الطغزغزعلى حسبما قدمنا من اعتقادهم مذهب المنانية والقول بالنور والظلمة وقدد كانوا

raient également. Le culte des idoles était une manière de s'approcher insensiblement de Dieu, et, bien que cette manière de le servir fût une dérogation à la majesté, à la grandeur et à la puissance du Créateur, le culte rendu à ces idoles n'était cependant qu'une marque de soumission et un intermédiaire pour s'élever jusqu'à la divinité.H en était ainsi en Chine, jusqu'à ce que les théories, les systèmes des sectes dualistes et des innovateurs se fissent jour. Avant cette époque, les croyances et les opinions des Chinois, ainsi que le culte qu'ils rendaient aux idoles, étaient conformes aux idées et aux pratiques religieuses de toutes les classes de la population dans l'Inde. Quelque considérables que fussent les changements qui s'opérèrent dans leur état social, quelque nombreuses que fussent chez eux les discussions soulevées par l'esprit d'investigation, ils se conformèrent toujours dans leurs décisions juridiques aux anciennes lois qu'ils tenaient de la tradition. Leur royaume est contigu à celui des Tagazgaz, qui, comme nous l'avons dit plus haut, sont manichéens et proclament l'existence simultanée des deux prin-

جاهلية جهلوا سبيلهم في الاعتقاد سبيل انواع الترك الي ان وقع لهم شيطان من شياطين المثانية فرخرن لهم كالاما يريهم فيد تضادد ما في هذا العالم وما فيد من موت وحياة وصعة وسقام وغنآء وفقر وصيآء وظلام واحتماع وافتسراق واتسصال وانغصال وتسروق وغروب ووجود وعدم وليل ونهار وغير ذلك من سائر المتضادات وذكر لهم انواع الآلام المعترضة لاجمناس لليبوان من الغاطقين وغيرهم وما يتعشرض للاطغال والبيله والجانين وان البارى غنى عن ايلامهم واراهم ان هناك صدا شديدا دخل على الغير الغاصل في فعلد وهو الله تعالى عن دلك فاجتذب ما وصغناه وغيرة من الشبه عقولهم ودانوا ما وصُغنا فاذا كان ملك الصين سَمتي المذهب ديج لليوان فتكون cipes de la lumière et des ténèbres. Ces peuples vivaient dans la simplicité et dans une foi semblable à celle des races turques, lorsque vint à tomber parmi eux un démon de la secte dualiste, qui, dans un langage plein de séduction, leur fit voir deux principes contraires dans tout ce qui existe au monde : comme la vie et la mort, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, la lumière et l'obscurité, l'union et la séparation, la jonction et la scission, le levant et le couchant, l'être et le néant, la nuit et le jour, etc. Puis il leur parla des incommodités diverses qui atteignent les êtres raisonnables, les animaux, les enfants, les idiots, les fous, et il ajouta que Dieu ne pouvait pas être responsable de ce mal, qu'il y avait là une contradiction choquante avec le bien qui distingue ses œuvres, et qu'il était au-dessus d'une pareille imputation. Par ces subtilités et d'autres semblables, il entraîna les esprits et leur fit adopter ses erreurs. Aussi longtemps que le prince régnant en Chine était samanéen et sacrifiait des animaux, il était en guerre continuelle avec l'Irالحرب بينه وبين صاحب الترك ايرخان تجالا واذا كان ملك الصين مثانى المذهب كان الامر بينهم في الملك مشاعًا وملوك الصين ذو ارآء وتحل الا انهم مع اختلاف اديانهم غيرخارجين عن قضية العقل وسنن العدل في نصب القضاة والحكام وانقياد الخواص والعوام الى ذلك واهل الصين شعوب وتبائل كقبائل العرب والمخاذها وتشعبها في انسابها ولهم مراعات لذلك وحفظ لها ونسب الرجل منهم الى خسين ابا الى ان يتصل بعامور او اكثر من ذلك واقل ولا يتزوج اهل كل فخذ من فخذهم مثل ذلك ان يكون الرجل مضر فيتزوج في ربيعة او من ربيعة فيتزوج في مضر او من كهلان فيتزوج في حير او من حير فيتزوج في كهلان ويرغون ان ذلك صحة النسل وتيام البنية فيتروج في كهلان ويرغون ان ذلك صحة النسل وتيام البنية في المناسبة والمناسبة والمناسبة

khan, roi des Turcs; mais depuis qu'il est dualiste, ils vivent en honne intelligence. Malgré la diversité de leurs opinions et de leurs croyances, les rois de la Chine ne cessaient de se conformer aux jugements de la saine raison dans le choix qu'ils faisaient des juges et des gouverneurs, et les grands comme les petits se réglaient d'après les principes de la sagesse.

Les Chinois se divisent en tribus et en branches, comme les Arabes, et leurs généalogies présentent autant de ramifications. Ils en font grand cas et les conservent précieusement dans leur mémoire, au point que quelques uns remontent par près de cinquante générations jusqu'à Amour. Les gens d'une tribu ne se marient pas entre eux. C'est ainsi qu'un homme de Modar épouserait une femme de Rebiah, ou un homme de Rebiah une femme de Modar, qu'un descendant de Kahlan s'unirait à une femme de Himiar, et un homme de Himiar à une femme de Kahlan. Les Chinois prétendent que le croisement des races donne une progéniture plus

وان ذلك اتم العمر واشياء بذكرونها نحو ما ذكرنا فلم ترل امور الصين مستقيمة في العدل على حسب ما جرى به الامر فيما سلف من ملوكهم الى سنة اربع وستين ومايتين فانه حدث في الملك امر زال به النظام وانقضت به احكام الشرائع الى وتتنا هذا وهو سنة اثنين وثلثين وثلثاية وان فابغا نبغ فيهم من غير بيت الملك كان في بعض مدن الصين يقال اله يانشو(1) وكان شريراً يطلب الغتنة ويجتمع اليه اهل الدعارة والشر فلحق الملك وارباب التدبير غغلة عنه لخول ذكره وانه شوكته وقطع اهل الشر المسافاة نحوة فعظم جيشه فسار من موضعه وقد شن الغارات على العمائر حتى نزل مدينة خانقوا موضعه وقد شن الغارات على العمائر حتى نزل مدينة خانقوا بعن robuste et d'autres avantages encore.

La situation de la Chine resta dans un état de prospérité continuelle, grâce aux sages institutions des anciens rois, jusqu'à l'année 264. Depuis cette époque jusqu'à nos jours (332), il y est survenu desévénements qui ont troublé l'ordre et renversé d'autorité des lois. Un intras nommé Yanchou, qui n'était pas de la famille royale, et qui demeurait dans une ville de la Chine, surgit tout à coup. Homme d'une nature perverse, artisan de discorde, il vit la lie de la population et les malfaiteurs se grouper autour de lui, et grâce à l'obscurité de son nom et au peu d'importance de sa personne, ni le roi ni ses ministres ne s'en préoccupèrent. Il en devint plus fort; sa renommée grandit, et en même temps il redoubla d'arrogance et d'audace. Les malfaiteurs, franchissant les obstacles qui les séparaient de lui, vinrent grossir son armée; alors il décampa et ravagea par ses incursions les pays cultivés du royaume, jusqu'à ce qu'il étaوهى مدينة عظيمة على نهرعظيم اكبرمن الدحلة او نحوها يصبّ الى بحر الصين وبين هذة المدينة وبين البحر ستّة ايام او سبعة يدخل هذا النهر سفن البحر الواردة من بلاد البصرة وسيران وهان ومدن الهند وجزائر الرابج والصنف وغيرها من الحالك بالامتعة والجهاز فبدر الى مدينة خانقوا ونيها خلائق من الناس مسلمون ونصارى ويهود وبحوس وغيرهم من اهل الصين فقصد هذا العدو الى هذة المدينة نحاصرها واتت جيوش الملك فهزمها واستباح الحريم وكثرت جيوشة وانتح مدينة خانقوا هذه عنوة وقتل من اهلها خلقا لا يحصون كثرتهم واحصى من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس هن قتل وغرق خون السيف مايتا الف وانما احصى

blit son camp devant Khankou, ville importante, située sur un fleuve qui est plus considérable, ou du moins aussi important que le Tigre. Ce fleuve se jette dans la mer de Chine, à six ou sept journées de Khankou, et les bâtiments venus de Basrah, de Siraf, d'Oman, des villes de l'Inde, des fles de Zabedj, de Sinf et d'autres royaumes, le remontent avec leurs marchandises et leur cargaison. Le rebelle marcha donc rapidement sur la ville de Khankou. dont la population se composait de musulmans, de chrétiens, de juifs, de mages et de Chinois, et l'assiégea étroitement. Attaqué par l'armée du roi, il la mit en fuite et livra son camp au pillage; puis se trouvant à la tête de soldats plus nombreux que jamais, il s'empara par force de la place, dont il massacra une quantité prodigieuse d'habitants. On évalue à deux cent mille le nombre des musulmans, chrétiens, juifs et mages qui périrent par le ser ou par l'eau, en fuyant devant l'épée. Cette évaluation peut être

ما ذكرنا من العدد لان ملوك الصين تحصى من في محلكتها من رعيتها ومن جاورها من الامم وصارت ذمّة لها في دواويس لها وكتاب قد وكلوا باحصآء ذلك لما يراعون من حياطة من شملة ملوكهم وقطع هذا العدو ماكان حول المدينة من غابات شجر التوت اذكان يجتغظ بع لما يكون من ورقة وما يطعم منه لدود القر الذي ينتج منه للحرير فكان ذهاب هذا الشور داعيا الى انقطاع للحرير الصيني وجهازة الى ديار الاسلام وسار يانشوا بجيوشه الى بلد بلد فافتتحه وانضان اليه امم من الناس محن يطلب الشروالنهب وغيرهم عمن يخان على نفسه وقصد نحو يطلب الشروالنهب وغيرهم عمن يخان على نفسه وقصد نحو مدينة الموا وهي دار الملك في ثلاث ماية الف قارس وراجل فخرج اليه المالى في نحو ماية الف عن معه من خواصة والتقيا اليه الملك في نحو ماية الف عن بقي معه من خواصة والتقيا

parfaitement exacte, attendu que les rois de la Chine font inscrire sur des registres les noms des sujets de leur empire et des individus appartenant aux nations voisines leurs tributaires, et qu'ils chargent des agents de ce recensement, qui doit toujours les tenir au courant de l'état des populations soumises à leur sceptre. L'ennemi coupa les plantations de muriers qui entouraient la ville de Khankou et qu'on y entretenait avec soin, parce que les feuilles de cet arbre servent de nourriture aux vers qui produisent la soie; aussi la destruction des múriers arrêta l'exportation des soies de Chine dans les pays musulmans. Yauchou poursuivit sa marche victorieuse d'une ville à l'autre; des tribus entières, vouées à la guerre et au pillage, et d'autres qui craignaient la violence des insurgés, se joignirent à lui, et il se dirigea vers Anmou, capitale de l'empire, avec trois cent mille hommes, cavaliers et fantassins. Le roi marcha à sa rencontre avec près de cent mille soldats d'élite qui lui restaient وكانت الحرب بينهم سجالا نحو شهر وصبر الغريقان جيعا تم كانت على الملك فولى منهزما وامعن الخارق السيرى طلبه وانحاز الملك الى مدينة في اطران بلدة واستولى الخارق على الحوزة واحتوى على دار الملك وملك خزائن الملوك السالغة وما استعدوه المنوائب وشن الغارات في سائر العمائر وافتت المكن وعلم ألا قوام له بالملك اذ كان ليس من اهله فامعن في خراب البلاد واستباحة الاموال وسغك الدما وكاتب الملك من المدينة التي انحاز اليها المتاخة لملاد التبت وهي مدينة مذ المقدم ذكرها ملك الترك ايرخان واستنجدة واعلمة بما نزل بع وعرفة بما يلزم الملوك من الواجبات اذا استنجدتها اخوتها من الملوك يلزم الملوك من الواجبات اذا استنجدتها اخوتها من الملوك

encore. Pendant environ un mois, les chances de la guerre furent égales entre les deux armées, qui eurent tour à tour à supporter des revers. Enfin la fortune se déclara contre le roi, qui fut mis en fuite, et, vivement poursuivi, vint se jeter dans une ville frontière. Le rebelle, maître de l'intérieur de l'empire et de la capitale, fit main basse sur tous les trésors que les anciens rois avaient réservés pour les mauvais jours; puis il promena la dévastation dans les campagnes, et détruisit les villes par la force. Sachant bien que sa naissance ne lui permettait pas de se soutenir à la tête du gouvernement, il se hata de ravager toutes les provinces, de mettre les fortunes au pillage et de répandre des torrents de sang. De la ville de Med dans laquelle il s'était ensermé et qui était limitrophe du Thibet, le roi écrivit au souverain des Tures, Irkhan, pour lui demander du secours. Il l'informa de ce qui lui était arrivé, et lui rappela les devoirs qui lient les rois envers les rois, leurs frères, lorsqu'on réclame leur assistance, qu'ils ne peuvent refuser sans manquer à l'une des obligations absolues de leur rang. Irkhan

وان ذلك في فرائض الملك وواجباته فانجده ايبرخيان بولد لد ئ نحومن اربعماية الف فارس وراجل وقد استنحل امر يانشوا تالتتي الغريقان جميعا فكانت للحرب بينهما سجالا نحوين سنية وتغانا من الغريقين خلق عظم ونقد بإنشوا وقيل انع قتل وتيل انه غرق واسر ولدة والخواص من احتابه وصار ملك الصين الى دار ممكنته وعاد الى ملك والعامة تسميم بغيور تفسير ذلك ابس السماء تعظيما له والاسم الاخص لملوك الصين والديس يخاطبون بد طمغما جبان ولا يخاطبون ببغبور وتغلب صاحب كل ناحية من فلم على ناحيته كتعلُّب ملوك الطوائف حيي قتل الاسكندر بي فليفس المقدوني دارا بي دارا ملك الغرس وكنعو ما نحن بسبيله في هذا الوقت وهو سنة اثنين وثلاثين lui envoya son fils avec un secours d'à peu près quatre cent mille fantassins et cavaliers contre Yanchou, dont les progrès devenaient menaçants. Pendant près d'une année, les deux armées eurent entre elles des engagements sans résultat décisif, mais très-meurtriers. Yanchou disparut enfin, sans que l'on sache positivement s'il périt par l'épée ou s'il se nova. Son fils et ses principaux partisans furent faits prisonniers, et le roi de la Chine retourna dans sa capitale et reprit les rênes du gouvernement. Ce prince reçut de ses sujets le titre honorifique de Bagbour (Fagfour), c'està-dire fils du ciel. Toutefois le titre qui appartient aux souverains de la Chine, et qu'on leur donne toujours en leur parlant, est Tamgama djaban, et non pas Bagbour.

Pendant cette guerre, les gouverneurs de chaque contrée s'étaient rendus indépendants dans leur province, comme les chefs des Satrapies après qu'Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, eut tué Dara, fils de Dara, roi de Perse, et comme cela se passe encore aujourd'hui chez nous, en 332. وثلثاية فرضى ملك الصين منهم بالطاعة له ومكاتبته بالملك ولم يتاب له السير الى سائر الهاله ولا تحاربة من تغلّب على بلاده فقنع بما وصغنا وامتنع من ذكرنا من جل الاموال فتركهم مسالما لهم واغاركل فريق منهم على من يليه على حسب قوّته وتمكّنه فعدم انتظام الممكة واستقامته على حسب ما سلف من ملوكهم وقد كان لمن سلف من ملوكهم سير وسياسات الممكلة وانقياد الى العدل على حسب ما توجبه قضية العقل وحكى أن رجلا من التجارمن أهل سمرقند من بلاد من وراء النهر خرج من بلادة ومعه متاع كثير حتى أتى العراق فحمل من جهازها وانتحدر الى البصرة وركب البحر حتى أتى بلاد

Le roi de Chine dut se contenter de l'obéissance purement nominale que les gouverneurs lui accordaient, et du titre de roi qu'ils lui donnaient dans leurs lettres; mais il ne put pas se porter de sa personne dans toutes ses provinces, ni combattre ceux qui s'en étaient rendus maîtres. Il se résigna donc à n'exiger d'eux qu'un simple hommage, et, bien qu'ils ne lui payassent aucun tribut, il les laissa vivre en paix; il fut même obligé de permettre que chacun de ces nouveaux maîtres attaquât, selon ses forces et son pouvoir, ses voisins. Ainsi l'ordre et l'harmonie qui avaient régné sous les anciens rois cessèrent d'exister.

Les anciens rois avaient un système régulier de gouvernement, et se laissaient guider par la raison dans les jugements équitables qu'ils rendaient. On raconte qu'un marchand de Samarkande, ville de la Transoxiane, ayant quitté son pays avec une riche pacotille, était venu dans l'Irak. De là il s'était rendu avec ses marchandises à Basrah, où il s'était embarqué pour le pays d'Oman; puis il était allé par هان وركب الى بلاد كِلّة وهي النصف من طريق الصين او نحو ذلك واليها تنتهى مراكب اهل الاسلام من السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت فيجتمعون مع من ورد من ارض الصين في مراكبهم وقد كان في بدء الرمان بحلان ذلك وذلك ان مراكب الصين كانت تاتي بلاد هان وسيران وساحل فارس وساحل البحرين والابلة والبصرة وكذلك كانت المراكب تختلف من المواضع المذكورة الى هناك فلما عدم العدل وفسدت النيات وكان من امر الصين ما وصغنا التقي الغريقان جيعا في هذا النصف هم ركب هذا التاجر من مدينة كلة في مراكب الضينيين الى مدينة خانغوا وهي مرسي المراكب فسرح الملك الضينيين الى مدينة خانغوا وهي مرسي المراكب فسرح الملك من خواص خدمة خصيا يثق به والصين تستعمل الحصيان

mer à Killah, qui est à peu près à moitié chemin de la Chine. Aujourd'hui cette ville est le rendez-vous général des vaisseaux musulmans de Siraf et d'Oman, qui s'y rencontrent avec les bâtiments de la Chine; mais il n'en était pas ainsi autrefois. Les navires de la Chine se rendaient alors dans le pays d'Oman, à Siraf, sur la côte de Perse et du Bahrein, à Obollah et à Basrah, et ceux de ces pays naviguaient à leur tour directement vers la Chine. Ce n'est que depuis qu'on ne peut plus compter sur la justice des gouvernants et sur la droiture de leurs intentions, et que l'état de la Chine est devenu tel que nous l'avons décrit, qu'on se rencontre sur ce point intermédiaire. Ce marchand s'était donc embarqué sur un bâtiment chinois pour aller de Killah au port de Khanfou. Le roi avait alors, parmi les serviteurs attachés à sa personne, un eunuque en qui il avait confiance. Les Chinois donnent aux eunuques des emplois, comme ceux de receveurs de contributions et autres; il y en a même qui font من الله م في الله وغيرة ومنهم من يخصى ولدة طلبا المرياسة حتى اق الله مدينة خانفوا فاحضر التجار ومعهم التاجر السموقندى فاعرضوا علية ما احتاج من المتاع وعزل عنه ما يصلح الملك وسامر السموقندى بمتاعة ما لم يرض بة وجرت بينهم بجاذبة سرى الامر فيها بينهما الى ان امر الخادم بسجنة وآكراهة وزاد التاجير ثقة منه بعدل الملك فضى السموقندى من فورة الى مدينة انحوا وفي دار الملك فوقف موقف المنظم وذلك ان المنظم اذا اق من البلد الشاسع او غيرة تقص نوعا من الحرير الاجر ووقف موضعا قد رسم المظامة وقد رتب بعض ملوك النواي المقبض على من يرد من المنظم ويقف دلك الموتف فيحمل الى نحو شهر من ارضهم على البريد ففعل ذلك الموقف فيحمل الى نحو شهر من ارضهم على البريد ففعل

châtrer leurs enfants, afin de les faire parvenir aux dignités. L'eunuque du roi alla donc à Khanfou, où il fit appeler en sa présence les marchands, et parmi eux celui de Samarkande. Tous lui présentèrent les marchandises dont il avait besoin. Après avoir mis de côté ce qui pouvait servir au roi, il offrit au Samarkandien un prix dont celui-ci ne se contenta pas; de là une discussion qui alla assez loin pour que l'eunuque donnât l'ordre d'emprisonner et de maltraiter le marchand. Le Samarkandien, ayant plus de confiance dans la justice du roi, se rendit aussitôt à Anmou, la résidence royale, et se plaça à l'endroit où se mettaient les plaignants. Quiconque avait à se plaindre d'une injustice, qu'il fût ou non d'un pays éloigné, se revêtait d'une sorte de tunique en soie rouge, et se transportait dans un lieu destiné aux plaignants. Là un des grands dignitaires des provinces, commis à cet effet, le transportait par la poste à une distance d'environ un mois. On en agit ainsi avec le marchand,

ذلك بالتاجر ووقف بين يدى صاحب تلك الناحية المرتب لما ذكرنا فاقبل عليه وتال ايبها الرجل قد تعرضت المرعظم وخاطرت بنغسك انظران كنت صديقا فيها تخبر بدوالد فانا اقبلك واردك من حيث جنَّت فان كعّ في القول أو راة قد جزع ضرب مایة خشبة وجل من حیث جاء وان هو صبر علی ما هو عليه جل الى حضرة الملك ووقف بين يديه وسمع كلامه فلما صمم السمرتندى في المطالبة والظلامة وراود عمقًا غير جزع ولا مملح حل الى الملك فوتف بين يديد فقص عليه خبرة فلما دنا اليه الترجان وفهم ظلامته امربه الى بعض المواضع فانزل واحسن اليع واحضر الوزير وصاحب المهنة وصاحب الميسرة وهم اناس قد رتبوا لذلك عند الملمات وحين الحرب et on le conduisit devant le gouverneur du pays chargé de ces fonctions, qui lui dit : Tu entreprends là une grave affaire, où tu cours risque de la vie. Considère bien si tu es fondé dans ta plainte, sinon je regarderai tout comme non avenu et te ferai ramener au pays d'où tu viens. . Si le plaignant ainsi apostrophé baissait la voix, si on le voyait se troubler et se rétracter, on lui appliquait cent coups de bâton, et on le ramenait là d'où il était venu; mais s'il persistait, on le conduisait au château royal, en présence du roi qui entendait sa réclamation. Comme le Samarkandien perséverait dans sa demande, et comme on vit qu'il disait la vérité sans se troubler et sans mentir, on le mena devant le roi, auquel il raconta ce qui lui était arrivé. Lorsque le drogman eut fait comprendre au roi ce dont il était question, ce prince donna des ordres pour que le marchand fût logé dans un des quartiers de la ville et qu'il y fût bien traité. Ensuite il manda auprès de lui le vézir, le maître de la droite et le maître de la gauche. Ces hauts dignitaires, qui

وقد عرن كلّ واحد منهم مرتبته والمراد منه نامرهم الملك ان يكتب كلّ واحد منهم الى صاحبه بخانفوا ولكلّ واحد منهم خليفة في كل ناحية ان يكتبوا اليهم ما كان من خبر التاجر والخادم وكتب الملك الى خليفته بالناحية مثل ذلك وكان الخبر قد شاع بالناحية واشتهر فوردت الكتب على بغال البريد بتعصيح ما تاله التاجر والموك الصين في سائر الطرق من البريد بتعصيح ما تاله التاجر والموك الصين في سائر الطرق من الماله بغال مشرفة الاذناب المبريد والخرائط فبعث الملك في اشخاص الخادم فا وقف بين يديه سلبه ما كان انعم به عليه ثم تال له هدت الى تاجر قد خرج من بلد شاسع وقد قطع ممالك واجتار بملوك في بحر وبرّ فلم يعرض له يومل المسير قطع ممالك واجتار بملوك في بحر وبرّ فلم يعرض له يومل المسير

connaissaient parfaitement leurs attributions et leurs devoirs, exercaient leur charge dans les circonstances critiques et en temps de guerre. Le roi leur ordonna d'écrire séparément à leurs représentants à Khanfou; car chacun d'eux avait un agent dans toutes les provinces. Ils leur écrivirent donc pour leur demander un rapport sur ce qui s'était passé entre le marchand et l'en nuque. Le roi, de son côté, écrivit dans le même sens à son lieutenant. Cependant l'affaire s'était ébruitée dans le pays, en sorte que les lettres apportées par les mulets de la poste confirmèrent la déposition du marchand. Les souverains de la Chine ont sur toutes les routes de leurs provinces des mulets à longue queue pour la poste et le transport des groups d'argent. Le roi fit aussitôt venir l'eunuque, lui ôta tous les biens qu'il tenait de sa munificence, et lui dit: • Tu as nui à un marchand qui venait d'un pays éloigné, et qui, après avoir traversé sans accident bien des royaumes et vécu sous la protection de plusieurs souverains de la mer et du continent, espérait arriver sans encombre

الى ممكنى ثقة منه بعدلى فغعلت به ما فعلت فكان ينصرف عن ممكنى ويبت في سائر الممالك ذمّى ويقيج الاحدوثة على سيرق اما لولا قديم خدمتك لقتلتك كلنى اعاقبك بعقوبة ان عقلتها فهى أكبر من القتل وهو اوليك مقابر الموق من الملوك السالغة اذ عجزت عن تدبير الاحيآء والقيام بما اليع ندبت واحسن الملك الى التاجر وجله الى خانغوا وقال له ان سحت نفسك بيع ما اختير لنا من متاعك بالشن الجزيل والا فانت محكم في مالك اقم اذا شبّت وبع اذا شبّت وانصرى راشدا حيث شبّت ملك الصين أن رجلا من قريش من ولد هبار بن الأسود لما ملوك الصين أن رجلا من قريش من ولد هبار بن الأسود لما

dans ce pays, plein de confiance dans ma justice; mais, grâce à ton iniquité, peu s'en est fallu qu'il n'ait quitté mes États en semant partout sur moi le blâme et le reproche. Sans tes services antérieurs, je t'aurais fait mettre à mort; mais je t'infligerai un châtiment qui, si tu le comprends, est plus sévère que la mort. Je te charge de la garde des sépulcres des anciens rois, parce que tu as été incapable d'administrer les vivants et de remplir la tâche que je t'avais confiée, « Le roi combla ensuite le marchand de bienfaits, le fit retourner à Khanfou, et lui dit: « S'il te plaît de nous céder celles de tes marchandises qui nous conviennent, nous t'en donnerons un bon prix; sinon, tu es le maître de ta fortune; séjourne ici tant que tu le voudras, vends à ton gré, et va où il te plaira. Quant à l'eunuque, il fut préposé à la garde des sépulcres royaux.

Voici encore une anecdote piquante sur les rois de la Chine. A l'époque où se passa à Basrah l'aventure du chef des Zendjs, dont tout le monde a eu connaissance, un Koraichite noble et riche, descendant de Habbar, fils d'elكان من خبر صاحب النهج بالبصرة ما اشتهر صار هذا الرجل الى مدينة سيران وكان من انباء البصرة وارباب النعم ثم ركب منها الى بحر الهند ولم يزل يتحوّل من مركب الى مركب ومن بلد الى بلد يخرق ممالك الهند الى ان انتهى الى بلاد الصين فصار الى مدينة خانغوا ثم دعته هته الى ان صار الى دار ملك الصين وكان الملك يومند بمدينة جدان وهى من كبار مدنهم ومن عظم امصارهم فاقامر بباب الملك مدّة طويلة يرفع الرقاع انه من اهل بيت نبوة العرب فامر الملك بعد هذه المدّة بانزاله في بعض المساكن وازاحة العلة من امورة وجميع ما بعنواله في بعض المساكن وازاحة العلة من امورة وجميع ما التجار عن الذي يدعيه الرجل من قرابة نبى العرب فكتب التجار عن الذي يدعيه الرجل من قرابة نبى العرب فكتب اليه صاحب خانفوا بعصة نسبه فاذن له ووصله بمال واسع عاد

Aswad, se rendit à la ville de Siraf. De là il s'embarqua pour les mers de l'Inde, et, après un long voyage par eau et par terre, il arriva enfin à la Chine, et alla à Khanfou. Ensuite la fantaisie lui prit de visiter la résidence royale qui était alors Hamdan, l'une des cités les plus considérables de ces pays. Le Koraichite se tint longtemps à la porte du palais, en présentant des requêtes dans lesquelles il déclarait qu'il était de la famille du prophète des Arabes. A la fin le roi donna des ordres pour qu'on l'installât dans une maison où il ne manquerait de rien et où l'on pourvoirait à tous ses besoins. Il écrivit ensuite au gouverneur de Khanfou de lui communiquer le résultat de ses recherches et des informations qu'il aurait prises auprès des négociants sur la prétention de cet homme d'être un des parents du prophète des Arabes. Le gouverneur de Khanfou ayant confirmé

به الى العراق وكان شيخا فهما فاخبر انه لما وصل اليه ساله من العرب وكيف ازالوا ملك التجم فقال له بالله عز وجل وما كانت التجم عليه من عبادة النيران والسجود للشمس والمقرمن دون الله فقال له لقد غلبت العرب على اجلّ الممالك واوسعها ريفا واكثرها اموالا واعقلها رجالا وابعدها صيتا ثم قال له ما منزلة سأتر الملوك عندكم قال ما لى بذلك عم قال المترجان قل له انا نعد الملوك خسة فاوسعهم مكا الذي يملك العراق لانه وسط الدنيا والملوك محدقة به ولحن اسمه عندنا ملك الملوك وبعدة مكنا هذا ونجدة عندنا ملك الناس لا احد من الملوك

par sa dépêche l'assertion du Koraichite sur sa parenté, le roi l'admit à son audience et lui donna des richesses considérables qu'il rapporta dans l'Irak. Or cet homme était un vieillard intelligent qui racontait que le roi de Chine, après lui avoir accordé une audience, l'avait interrogé sur les Arabes, et sur les moyens par lesquels ils avaient détruit le royaume des Perses; à quoi il avait répondu : · C'est avec l'assistance du vrai Dieu, tandis que les Perses adoraient, à l'exclusion du créateur, le soleil et la lune, et se prosternaient devant les deux grands luminaires. Le roi ajouta : Les Arabes ont conquis le royaume le plus noble, le plus fertile, le plus riche, le plus remarquable par l'intelligence de ses peuples et le plus célèbre. Mais comment classez-vous tous les souverains du monde?. - Je n'en sais rien, v répondit le Koraichite. Là dessus le roi s'adressant à son interprète: « Dis-lui que nous comptons cinq rois; le plus puissant de tous est celui qui gouverne l'Irak, car il occupe le milieu du monde et les autres puissances l'entourent; aussi le nommons-nous roi des rois. Après cet empire vient le nôtre; nous le regardons comme celui des hommes, parce qu'aucun royaume n'est mieux gouverné, اسوس منا ولا اضبط الملك من مكنا ولا رعية من الرعايا اطوع من رعايانا فتحن ملوك الناس ومن بعدنا ملوك السباع وهو ملك الترك الذي يلينا وهو سباع الانس وبعدة ملك الفيلة وهو ملك الهند ونجدة عندنا ملك الحكة لان اصلها منهم وبعدة ملك الرجال لان ليس في الارض وبعدة ملك الروم وهو عندنا ملك الرجال لان ليس في الارض اتم خلقا من رجالة ولا احسن وجوها فهولاء اعيان الملوك والباقون هم دونهم ثم قال للترجهان قل لة اتعرف صاحبك ان رايته يعنى التبي صلّعم فقلت وكيف في برويته وهو عند الله عر وجل قال لم ارد هذا الها اردت صورته فقلت أجل نامر بسغط فاخرج وجعل بين يديه فتناول منه درجا وقال المترجهان

ni plus régulièrement administré; nulle part aussi les sujets ne sont plus obéissants, et voilà pourquoi nous sommes les rois des hommes. Après nous, vient le roi des bêtes féroces; c'est notre voisin, le roi des Turcs, qui sont parmi les hommes ce que les bêtes féreces sont parmi les animaux. Il est suivi du roi des éléphants, ou celui de l'Inde, que nous reconnaissons comme le roi de la sagesse, parce que la sagesse est originaire de ce pays. Le dernier enfin est le roi de Roum, que nous regardons comme le roi des fantassins, car aucun pays ne possède des hommes d'une taille plus parfaite et d'une figure plus belle. Tels sont les principaux rois; les autres sont au-dessous d'eux. Le roi, ajouta le Koraichite, m'adressa ensuite cette question par son interprete : Reconnaîtrais to ton maître, c'est-à-dire le Prophète, si tu le voyais? . — Comment pourrais-je le voir, répondis-je, puisqu'il est avec Dien? . ..... Je ne parle pas de sa personne, reprit le roi, je parle de son portrait. - Très-bien, dis-je. Le roi fit apporter une cassette qu'on plaça devant lui. Il y prit un cahier, et dit

ارة صاحبة فرايت في الدرج صورة الانبياء محركت شفتي بالصلاة عليهم ولم يكن عفدة الى اعرفهم فقال المترجان سلة عن تحريكة شفتية فسالني فقلت اصلى على الانبياء فقال ومن اين عرفتهم قال قلت عرفتهم بما صور من امرهم هذا نوح في السفينة ينجو بمن معه لما امر الله عز وجل الماء فغمر الارض كلها بمن فيها وسلمة الله بمن معة فقعك وقال اما نوح فقد صدقت في تسميته واما غرق الارض كلها فلا نعرفة والما اخذ الطوفان قطعة من الارض ولم يصل الى ارضنا وان كان خبركم صحيحا من هذة القطعة فنعن معاشر الصين والهند والسند وغيرها من طوائف الامم للا نعرف ما ذكرتمر ولا نقل الينا

à l'interprète : « Montre-lui son maître. » J'aperçus aussitôt dans le cahier les images des prophètes, et je les saluai à voix basse. Le roi, ne se doutant pas que je les reconnusse, chargea l'interprète de me demander pourquoi je remuais les lèvres. • Je salue les prophètes par une invocation, \* répondis-je. - Comment les reconnais-tu? dit-il. - Par les traits de leur histoire qui sont ici représentés: voici Noé qui se réfugie avec les siens dans un vaisseau, lorsque Dieu, qui avait commandé à l'eau de submerger la terre tont entière, le sauva avec ceux qui l'accompagnaient. Le roi se mit à rire et dit : « Pour le nom de Noé, tu es dans le vrai; mais quant au fait de l'inondation de la terre tout entière; nous ne le connaissons pas; le déluge n'a atteint qu'une partie de la terre et n'est pas arrivé jusqu'à notre pays. Si l'histoire que vous racontez est vraie touchant cette partie du monde, toujours est il que nous autres habitants. de la Chine, de l'Inde, du Sind et d'autres pays encore, nous n'en avons pas connaissance, et que nos ancêtres ne nous en ont rien légué par tradition; et cependant, un évéاسلافنا ما وصغةم وما ذكرت من ركوب المآء الارض كلّها لمن الكوائن العظام التى تغزع النغوس الى حفظه وتداوله الامم ناقلة بخبره قال فتهيّبت المردّ عليه واقامة الجبة لعلمي بدفعه لذلك ثم قلت هذا موسى وعصاه ببنى اسرايل فقال نعم على قلّة البلد الذى كان فيه وفساد قومه عليه وقلت هذا عيسى على جاروالواريون معه فقال لقد كان قصير المدّة انما كان امرة يزيد على الثلاثين شهرا شيا يسيوا وعدّد من سائر الانبيآء يزيد على الثلاثين شهرا شيا يسيوا وعدّد من سائر الانبيآء واخبارهم ما اقتصرنا على ذكر بعضه وزعم هذا القرشي المعرون بابن هبار انه راى فوق كل صورة كتابة طويلة قد دُون فيها ذكر انسابهم ومواضع بلدانهم ومقاديراهارهم واسباب نبواتهم

nement tel que l'inondation de la terre est assez important pour frapper les esprits, se graver dans la mémoire, et pour que les peuples se le transmettent par tradition. Le Koraichite ajouta : « Je craignis de le réfuter et d'exposer nos arguments, parce que je savais qu'il les repousserait. Je continuai : « Voilà Moise et son bâton, avec les enfants d'Israel. Le roi dit : Oui, il fut prophète, malgré les limites étroites de son pays et les révoltes de son peuple contre lui. - Voilà Jésus, repris-je; il monte un âne, et les apôtres l'accompagnent. . --- Sa prophétie, dit le roi, dura peu de temps; elle ne dépassa guère trente mois. • Il passa ainsi en revue tous les prophètes et leur histoire, et dit beaucoup d'autres choses dont nous n'avons rapporté qu'une partie. Ce Koraichite, qui est connu sous le nom d'Ibn Habbar, prétendait même avoir vu au dessus de la figure de chaque personnage une longue épigraphe qui contenait une mention de sa généalogie, de son pays, de l'âge qu'il avait atteint et de tout ce qui concernait ses prophéties et sa vie. · A la fin, ajoutait-il, je reconnus la figure de notre proوسيرهم ثم رايت صورة نبينا محد صلّعم على جمل واصحابه محدقون به في ارجلهم نعال عدنية من جلود الابل في اوساطهم حبال الليف قد علقوا فيها المساويك فبكيت فقال الترجان سله عن بكائم فقلت هذا نبينا وسيدنا وابن عن صلّعم قال صدقت لقد ملك هو وقومه اجلّ الماليك الّا انه لم يعاين ما ملك واتما عاينه من بعدة من تولّى الامر على امّتة من خلفائم ورايت صور الانبياء كثيرا منهم قد اشار بيدة جامعا من سبّابته وابهامه كالحلقة كانه يصف ان الليقة في مقدار الملقة ومنهم من قد اشار بسبّابته وابهامه وريهم وكثير من الخليقة عما فوق ذلك ثم سالني من الخلفاء وريهم وكثير من

politicana i resultadi orna, al otribula la calculation la fina del finaciona. phète Mohammed, monté sur un chameau et entouré de ses compagnons qui portaient à leurs pieds des chaussures dites d'Aden, faites de peau de chameau, et des oure-dents suspendus à leurs ceintures formées de cordes en filaments de palmier. Je pleurai. Le roi m'en fit demander la cause par son interprète. . Voilà mon prophète, répondis je, mon maître et mon cousin Mohammed, fils d'Abd Allah! . --· Tu dis la vérité, repartit le roi. Il a régné, et sur le plus noble de tous les peuples; seulement il n'a pas vu de ses yeux l'empire soumis à sa loi; ce bonheur a été réservé aux khalifes, ses successeurs, qui ont gouverné son peuple après lui. En examinant les portraits des prophètes, j'en vis plusieurs qui, en joignant l'index avec le pouce en forme d'anneau, semblaient indiquer par la position de leurs mains que la création est comme un cercle; d'autres tournaient l'index et le pouce vers le ciel, comme s'ils avaient voulu inspirer à la créature la crainte de ce qui est audessus d'elle. Le roi m'adressa ensuite des questions sur

الشرأمع فاجبته على قدر ما علمت منها ثم قال كم هر الدنيا عندكم فقلت قد تنوزع في ذلك فبعض يقول ستّة آلان سنة وبعض يقول دونها وبعض يقول فوقها فقال ذلك عن نبيكم فقلت نعم فعصك ضحكا كثيرا ووزيرة ايضا وهو واقف دلّ على انكارة لذلك وقال ما احسب نبيكم قال هذا فرددت فقلت بل هو قال ذلك فرايت الانكار في وجهة ثم قال المترجمان قل له مير كلامك فان الملوك لا تُكمّ الا عن تحصيل اما ما رحمت من اختلافكم في ذلك من قول نبيكم فا قالته الانبياء فلا يجب ان يختلف فيه بل هو مسمّ لها فاحذر هذا وشبهه ان تحكيه وذكر

les khalifes, sur leur costume et sur un grand nombre de leurs institutions. Je lui répondis dans la mesure de mes connaissances. Puis il dit : « Quel âge donnez-vous au monde? » - Les opinions diffèrent à ce sujet, répondis-je; les uns lui donnent six mille ans, les autres plus ou moins. «Cette opinion vient-elle de votre prophète?» reprit-il. --· Oui, · lui dis-je. Il éclata de rire ainsi que son vézir, qui se tenait debout, ce qui prouvait leur incrédulités puis il ajouta : « Je ne pense pas que votre prophète ait émis cet avis. . Je revins à la charge et lui dis : . C'est le prophète lui-même. Je vis alors l'incrédulité se peindre sur sa figure, et il ordonna à son interprète de m'adresser les paroles suivantes : Fais bien attention à ce que tu dis, car on ne parle aux rois qu'après avoir eu la certitude de ce qu'on avance. Tu as prétendu qu'il existait parmi vous une différence d'opinion à ce sujet : ce désaccord tombe donc sur une parole de votre prophète. Cependant lorsqu'il s'agit de ce que les prophètes ont dit, il n'est plus permis d'avoir des avis différents; bien loin de là, tout le monde doit se soumettre sans contestation. Prends donc bien garde

اشيآء كثيرة غير هذه خرجت عنى لطول المدّة ثم تال لى لم عدلت عن مكك وهو اقرب اليك منا دارا ونسبا وتلت ما حدث على البصرة ووتوى على سيران ونزعت بي هتى اليك ايها الملك لما بلغنى من استقامة مكك وحسن سيرتك وكثرة عدلك وشمول سياستك لسائر رعيتك ناحببت الوتوع الى هذه المحكلة ومشاهدتها وانا راجع عنها ان شآء الله الى بلدى وملك ابن عتى ومخبر بما شاهدت من جلالة هذا الملك وسعة هذه البلاد وجوم هذا العدل وحسن شيك ايها الملك المجودة خلائعة وسأقول بكل قول حسن واثنى بكل جيل فسرة ذلك وامر لى بجائرة سنية وخركع شريغة وامر بجلى على البريد

de parler de cela ou de choses semblables. Il m'entretint encore sur d'autres sujets que le temps a effacés de ma mémoire. Il me demanda ensuite : « Pourquoi as-tu abandonné ton pays dont le séjour et la population ont plus d'analogie avec toi que n'en a le nôtre? Je lui racontai les événements de Basrah, et comment j'étais arrivé à Siraf. La continuai-je, je désirais te voir, o roil car j'avais entendu parler de l'état prospère de ton royaume, de ta sagesse, de la justice et de la perfection d'un gouvernement qui régit à la fois tous les sujets. J'ai voulu voir cet empire ct le connaître de mes propres yeux. Maintenant, s'il plaît à Dieu, je retournerai dans mon pays, dans le royaume de mon cousin; j'y raconterai ce que j'ai vu de l'état florissant de cet empire, de sa vaste étendue, de l'équité de l'administration, qui s'étend à tous, et de tes grandes qualités, ò excellent prince i je répéterai chaque belle parole et j'y vanterai chaque bonne action. Le roi, flatté de ce discours, me fit donner de riches présents et de magnifiques

الى خانغوا وكتب الى ملكها باكرامى وتقديمى على جميع من فى ناحيته من سائر خواص الناس واقامة النزل لى الى وقت خروى فكنت عندة فى اخصب عيش وانعمه الى ان خرجت عن بلاد الصين قال المسعودى واخبرنى ابو زيد مجد بن يريد السيرافى بالبصرة وكان قد قطنها وانتقل عن سيران وذلك فى سنة ثلث وثلثاية وهو ابن عمر مزيد مجد بن ابرد بن بستاشا صاحب سيوان وكان من اهل التحضيل والتهييز انه سال ابن هبار هذا القرشى عن مدينة حدان التى بها الملك وصغتها ونعتها فذكر سعتها وكثرة اهلها وانها مقسومة على قسمين يفصل بينهها شارع طويل عريض فالملك ووزيرة وقاضى

vêtements; on me conduisit par la poste à Khanfou, et le roi écrivit à son gouverneur de me bien traiter, de me mettre au premier rang parmi les personnages distingués qui l'entouraient, et de me combler de faveurs jusqu'à mon départ. Je restai donc auprès de lui, vivant dans l'abondance et dans les plaisirs jusqu'au moment où je quittai la Chine.

Abou Zeid Mohammed, fils de Iczid, originaire de Siraf, cousin de Mezid Mohammed, fils d'Ebred, fils de Bestacha, gouverneur de cette même ville, homme d'expérience et de discernement, causant avec moi, Maçoudi, à Basrah où il était venu se fixer l'an 303, me dit qu'il avait interrogé ce Koraichite, Ibn Habbar, sur la ville de Hamdan, résidence du roi, sur sa physionomie et son aspect. Ibn Habbar lui avait parlé de l'étendue de cette capitale et du grand nombre de ses habitants, ajoutant qu'elle était divisée en deux parties, séparées par un long et large boulevard. Le roi, son vézir, le grand juge, les troupes, les eunuques et tout ce qui tient

قضاته وجنودة وخصيانه وجميع اسبابه في الشق الايمن ها يلى المشرق ولا يخالطهم احد من العامة ولا فيه شي من الاسواق بل الانهار في سككه مطردة والاشجار عليها منتظمة والمنازل عليها فسيحة وفي الشق الايسر ها يلى المغرب الرعية والتجار والميرة والاسواق فاذا اوضح النهار رايت قهارمة الملك واستاديه وغلمان القواد ووكلاءهم من بين راكب وراجل قد دخلوا الى الشق الذي فيه الاسواق والتجار فاخذوا وضائعهم وحوائجهم ثم انصرفوا ولم يعد منهم احد الى هذا الشق وانهار مطردة الد المنفذ المنفق ما المدن الله وانهار مطردة الد المنفذ المنفق وانهار مطردة الا المنفئ فن المدن غن الد المنفئ عدوم بها واما اهل الصين غن احدق خلق الله كفاء بنقش وصفاعة ولكل عل لا يتقدمهم.

au gouvernement occupent la partie de droite située à l'ocient; aucun homme de la basse classe n'habite parmi eux; on n'y voit pas de marchés, mais les rues sont sillonnées, dans toute leur longueur, de canaux bordés d'arbres plantés avec symétrie, et de vastes maisons. La partie gauche, à l'ouest, est affectée au peuple, aux commerçants, aux magasins d'approvisionnements et aux marchés. A la pointe du jour, je voyais les intendants du roi, ses domestiques, les esclaves et les agents des gouverneurs se rendre, soit à pied, soit à cheval, dans la moitié de la ville où se trouvent les marchés et les négociants; ils prenaient là les marchandises et les objets dont ils avaient besoin, et s'en retournaient sans plus remettre le pied dans ce quartier jusqu'au lendemain. La Chine est un pays charmant, à la végétation luxuriante, et entrecoupé d'innombrables canaux; toutefois le palmier ne s'y rencontre pas. Les habitants de cet empire sont, parmi les créatures de Dieu, les plus habiles dans la

فيد احد من سائر الامم والرجل منهم يصنع بيدة ما يقدر ان غيرة يتجزعند فيقصد بدباب الملك يلقس الجزآء على لطيف ما ابتدع فيامر الملك بنصبه الى بابد من وتتد ذلك الى سنة فان لم يدخل فيد احد عيبا جازاة وادخله في جملة صنّاعه وان خرج فيد عيب طرحه ولم يجازة عليد وان رجلا منهم صوّر سنبلة عليها عصغور في ثوب حرير لا يشك الناظر اليها انها سنبلة سقط عليها عصغور فبتى الثوب مدّة واند اجتاز بد رجل احدب فعابها فادخل الى الملك وحضر صانعها فسئل الاحدب عن العيب فقال المتعارن عند الناس جميعا اند لا يقع عصفور على سنبلة الا امالد وصوّر هذا المصور السنبلة

peinture et dans tous les arts. Aucune autre nation ne pourrait rivaliser avec eux pour quelque ouvrage que ce soit. Lorsqu'un Chinois a fait un travail qu'il croit inimitable, il l'apporte au palais du roi et demande une récompense pour son chef-d'œuvre. Le roi ordonne aussitôt que cet ouvrage reste exposé au palais peudant une année, et si. dans tout ce temps, personne n'y trouve de défaut, le roi accorde à l'auteur une récompense et l'admet au nombre de ses artistes; mais si l'on découvre un défaut dans l'onvrage, celui qui l'a fait est renvoyé sans salaire. Un homme avait représenté sur une étoffe de soie un épi avec un moineau perché dessus; telle était la perfection du travail que l'œil du spectateur s'y trompait forcément. Ce chef-d'œuvre resta longtemps exposé. Un jour un bossu, en passant devant lui, se permit de le critiquer. Introduit auprès du roi, ainsi que l'artiste, on lui demanda sur quoi portaient ses reproches. · Tout le monde sait, répondit-il, qu'un moineau en s'abattant sur un épi le fait plier; ici le peintre a représenté l'épi

فنصبها تأمّة لا ميل فيها واثبت العصفور فوقها منتصبا فصدق الاحدب ولم يثب صاحبها بشى وقصدهم في هذا وشبهه الرواضة لمن يعمل هذه الاشيآء ليضطرهم ذلك الى شدة الاحتراز والخرر واعال الفكر فيها يصنع كلّ واحد بيدة ولاهل الصين اخبار عجيبة ولبلادهم اخبار ظريفة سنورد فيها يرد من هذا الكتاب جملا منها وإن كنا قد اتينا على سائر الاخبار في ذلك في كتابنا كتاب اخبار الرمان والاوسط وربا قد ذكرنا في هذا الكتاب مجا لم يتقدّم ذكرة في ذينك الكتابين

droit et nullement penché, bien qu'il ait posé dessus un oiseau. L'observation fut trouvée juste, et le peintre ne reçut aucune récompense. Par cette coutume et d'autres semblables, ils veulent stimuler le zèle des artistes, les forcer à beaucoup de circonspection et de prudence, et les obliger à réfléchir longuement dans l'exécution des ouvrages qu'ils entreprennent.

Il nous resterait encore beaucoup de renseignements curieux et de choses intéressantes à communiquer sur les Chinois et sur leur pays; mais nous y reviendrons plus bas dans cet ouvrage, et nous en parlerons en gros, bien que nous ayons déjà traité ce sujet d'une manière très-complète dans nos Annales historiques et dans notre Histoire moyenne. Au surplus nous avons consigné surtout dans le présent livre tous les détails que nous avions omis dans ceux que nous venons de citer.

constructed a special flag adaption for an appearance of the construction of the contract of t

## الباب السادس عشر

ذكر جمل من الاخبار عن البحاروما فيها من التجانب والامم ومراتب اللوك واخبار الاندلس ومعادن الطيب واصوله وانواعه وغير ذلك

قد ذكرنا فيما سلف من هذا آللتاب جملا من ترتيب البحار المتصلة والمنفصلة وندكر في هذا ألباب جملا من اخبار من التصل بها من البحر للبشى والحالك والملوك وجملا من ترتيبها وغير ذلك من انواع المجائب فنقول ان بحر الصين والهند ونارس واليمن متصلة مياهها غير منفصلة على ما ذكرنا ألا ان هيجانها وركودها بحقلف لاختلان مهاب رياحها وابان تورانها

## CHAPITRE XVL

HAPIDE EXPOSÉ DES MERS, LEURS PARTICULARITÉS; LES PEUPLES ET LES DIFFÉRENTES PUISSANCES; RENSEIGNEMENTS SUR L'ES-PAGNE; LES CONTRÉES D'OÙ PROVIENNENT LES PARFUMS, LEURS DIFFÉRENTES ESPÈCES, ET AUTRES SUJETS.

Nous avons déjà parlé plus haut, d'une manière générale, des mers qui communiquent entre elles et de celles qui sont isolées; nous donnerons dans ce chapitre des notions sommaires sur les communications de la mer d'Abyssinie avec les autres mers, sur les royaumes, les rois, les différents rangs qu'ils occupent, et sur d'autres faits intéressants.

Les eaux des mers de la Chine, de l'Inde, de la Perse et du Yémen communiquent entre elles sans interruption, comme nous l'avons dit; mais l'agitation et le calme y sont variables et dépendent de la diversité des vents qui y soufflent, des époques où elles sont soulevées par la tempête, وغير ذلك فبحر فارس تكثر امواجه ويصعب ركوبه عند لين بحر الهند واستقامة الركوب فيه وقلة امواجه ويلين بحر فارس ويقل امواجه ويسهل ركوبه عند ارتجاج بحر الهند واضطراب امواجه وظلته وصعوبته عند ركوبه فاول ما يبتدى صعوبة بحر فارس عند دخول الشمس السنبلة وقرب الاستوا للحريفي ولا يزال كذلك تكثر امواجه كل يوم الى ان تصير الشمس الى بهج للوت فاشد ما يكون ذلك في آخر الخريف عند كون الشمس في القوس ثم يلين الى ان تعود الشمس في المهوزاء وبحر وآخر ما يكون في آخر الربيع عند كون الشمس في الجوزاء وبحر الهند لا يزال كذلك الى ان تعود الشمس الى السنبلة فيركب الهند لا يزال كذلك الى ان تعود الشمس الى السنبلة فيركب

et d'autres circonstances encore. Ainsi la mer de Perse est houleuse et d'une navigation difficile quand la mer de l'Inde est paisible, très peu agitée et très facile à traverser. La mer de Perse, à son tour, est calme, presque sans vagues et d'un parcours facile, lorsque la mer de l'Inde est profondément troublée, et que le choc de ses vagues et ses brouillards opposent de grandes difficultés aux navigateurs. La mer de Perse commence à devenir orageuse lorsque le soleil entre dans le signe de l'Épi, et à l'approche de l'équinoxe d'automne; les vagues augmentent continuellement jusqu'à ce que le soleil se trouve dans le signe du Poisson; elles sont surtout violentes vers la fin de l'automne, quand il est dans le Sagittaire, et elles se calment ensuite, pour reparaître de nouveau, quand il revient à la constellation de l'Épi; les dernières vagues s'y montrent vers la fin du printemps, lorsque le soleil séjourne dans les Gémeaux. Quant à la mer de l'Inde, elle est tres grosse jusqu'à ce que le soleil entre dans l'Épi, seule époque où elle devient naحيندًذ واهدا ما يكون عند كون الشمس في القوس وبحر فارس يركب في سائر السنة من هان الى سيران وهو ماية وستون فرسخا ومن سيران الى البصرة ماية واربعون فرسخا ولا يتجاوز في ركوبه غير ما ذكونا من هذين الموضعين ونحوها وقد حكى ابو معشر المنجم في كتابه المترجم بالمدخل اللبير الى عمم النجوم ما ذكرنا من اضطراب هذه البحار وهدوها عند كون الشمس في ما ذكرنا من البروج وليس يكاد يقطع من هان بحر الهند في ما ذكرنا من البروج وليس يكاد يقطع من هان بحر الهند في تبرماه الله مركب مغرر جولته يسيرة وتسمى هذه المراكب بعمان اذا قطعت الى ارض الهند في هذا الوتت التيرماهية وذلك ان بلاد الهند وبحر الهند يكون فيه اليسارة وهو الشتا ودوام المطر في كادون وكانون وشعاط عندنا صيف عندهم كما

vigable; les plus grands calmes y règnent lorsque le soleil se trouve dans le Sagittaire. Sur la mer de Perse on navigue toute l'année d'Oman à Siraf pendant une traversée de cent soixante parasanges, et, de Siraf à Basrah, distante de cent quarante parasanges; mais on ne dépasse pas ces deux localités ou leurs alentours. L'astronome Abou Machar, dans son ouvrage intitulé Grande introduction à l'astronomie, rapporte ce que nous venons de raconter sur l'agitation et le calme alternatifs de ces mers, selon la constellation dans laquelle séjourne le soleil. Aucun bâtiment d'Oman, sauf les bateaux qui se risquent avec une petite charge, ne traverse la mer de l'Inde pendant le tirmah (mois de juin); ces bateaux, qui ont osé se rendre à cette époque dans l'Inde, s'appellent à Oman tirmahyyeh. Or il faut savoir que pour les régions de l'Inde et la mer des Indes, le ieçarch, c'est à dire l'hiver, et les pluies continuelles qui, chez nous, tombent pendant les mois de décembre, janvier et février,

يكون عندنا للحرق حريران وتموزواب فشتاوًنا صيغهم وصيغهم شتاوًنا وكذلك سائر مدن الهند والسند وما اتصل بذلك الى اتاصى هذا البحرومن شتا في صيغنا بارض الهند قيل فلان يسر بارض الهند اى شتا هنالك وذلك لقرب المشهس وبعدها والغوص على اللولو في بحرفارس اتما يكون في اوّل نيسان الى آخر ايلول وما عدا ذلك من شهور السنة فلا غوص فيها وقد اتينا فيما سلف من كتبنا على سائر مواضع الغوص في هذا البحر اذكان ما عداه من البحار لا لوّلو فيها وهو خاص للبحر الحبيثي من بلاد خارك وقطر وقان وسرنديب وغيرها من هذا البحر وذكرنا كيغية تكون اللوّلو وتنازع الناس في

correspondent à l'été, de même que chez nous la chaleur se fait sentir pendant les mois de juin, juillet, août, en sorte que l'été règnechez eux pendant notre hiver, et réciproquement. Il en est de même dans toutes les villes de l'Inde et du Sind et dans tous les pays limitrophes jusqu'aux extrémités de cette mer. On se sert du mot iaçara pour désigner le séjour d'hiverque quelqu'un fait dans l'Inde, tandis que l'été règne dans nos climats. Cette différence de saisons provient du plus ou moins de distance ou de proximité du soleil.

La péche des perles, dans le golfe Persique, n'a lieu que depuis le commencement d'avril jusqu'à la fin de septembre; elle cesse pendant les autres mois. Dans nos ouvrages antérieurs nous avons nommé tous les endroits de cette mer où il existe des pécheries; car les perles se trouvent exclusivement dans la mer d'Abyssinie, au pays de Kharek, de Kotor, d'Oman, de Serendib, et sur d'autres points de ces parages. Nous y avons aussi parlé de la manière dont la perle se forme, et des différentes opinions émises à ce

ذلك ومن ذهب منهم أن ذلك من المطرومن ذهب إلى أن ذلك من غيره وصغة اللوُّلُو العتيق منه وللحديث المسمى بالمحار المعرون بالبلبل واللحم الذى ف الصدن والشحم وهو حيوان يغرع على ما فيه من اللولو والدرّ من الغاصة كحون المرأة على ولدها واتينا على ذكر كيغية الغوص وان الغاصة لا يكادون يتناولون شيا من المحمان الا السمك والتمر وغيرة من الاقوات وما يلحقهم من شقّ اصول اذانهم لخروج النفس من هنالك بدلا من المنخرين لان المنخرين يجعلون عليها شيا من الذبل وهو ظهور السلاحف البحرية التي يتخذ منها الامشاط او من القرن يضممها كالمشقاص لامن للخشب ويجعل في اذانهم القطن وفية شي من الدهن فيعصر من ذلك الدهن اليسير في تعر sujet; les uns la faisant naître de la pluie, et les autres lui attribuant une origine toute différente. Nous avons dit qu'on distinguait dans les perles les anciennes et les nouvelles, appelées aussi el-mahar et connues sous le noni d'el-balbal. Quant à l'animal lui-même, il se compose d'une agglomération de chair et de graisse qui se trouve dans la coquille; il redoute pour la perle l'approche des plongeurs, comme une mère craindrait pour son enfant. Nous avons expliqué aussi la manière dont on plonge. Les plongeurs, ainsi que nous l'avons dit, ne se nourrissent que de poissons et de dattes, et d'autres aliments du même genre; on leur fend le bas de

l'oreille pour laisser passage à la respiration, attendu qu'ils bouchent leurs narines avec un appareil taillé en fer de flèche, fait de zebel, qui est l'écaille de la tortue marine dont on fabrique les peignes, ou bien encore en corne, mais jamais de bois; ils portent dans leurs oreilles du coton imprégné d'huile dont ils expriment une faible partie lorsqu'ils

المآء فيضى لهم بذلك ضيآء نيرا وما يطلون به على اقدامهم واسوتهم من السواد خوفا من بلع دواب البصر اياهم ونغورها من السواد وصياح الغاصة في قعر البصر كالكلاب وخرق الصوت حتى يسمع صياح بعضهم بعضا وللغاصة والغوص اخبار عجيبة والمؤلو وحيوانه ما قد اتينا على اوصان ذلك وصغات اللولو وعلاماته واثمانه ومقادير اوزانه فيها سلف من كتبنا فاول هذا البحر ثما يلى البصرة والابلة والبحريس من خشبات البصرة ثم بحر لاروى وعليه بلاد صيور وسوبارة وتابة وسندان وكنبايه وغيرها من الهند والسند فيم محر هركند ثم بحر كلاة وهو بحر كلة والجزائر ثم بحركردنج ثم بحر الصنف والية يضان العود الصنفي والى بلادة ثم بحر الصين وهو بحر

sont au fond de la mer, ce qui les éclaire comme une lumière. Ils enduisent leurs pieds et leurs cuisses d'une matière noire qui fait fuir au loin les monstres marins par lesquels ils craindraient d'être engloutis. Quand ils sont au fond de la mer ils poussent des cris semblables aux aboiements des chiens, et dont le bruit perçant leur sert à communiquer les uns avec les autres. Enfin nous avons encore rapporté d'autres détails curieux concernant les plongeurs et leur art, l'huître à perle et son animal, les qualités, le caractère distinctif, le prix et le poids de la perle.

Bahrein, à partir des estacades de Basrah; d'Obollah et du Bahrein, à partir des estacades de Basrah; puis vient la mer Larewi, qui baigne les territoires de Seïmour, Soubareh, Tabeh, Sindan, Kambaye et autres, faisant partic de l'Inde et du Sind; puis la mer d'Herkend; puis la mer de Killâh ou Kalah et l'archipel; puis la mer de Kerdendj; puis la mer de Sinf, dont les côtes produisent l'aloès appulé de son nom sinfi, et enfin la mer de Chine ou Sindji, qui est

صنجى ليس بعدة بحرفاول بحرفارس على ما ذكرنا خشبات البصرة والموضع المعروف بالكنكلا وفي علامات منصوبة بالخشب في البحر مغروسة علامات الحراكب الى عمان المسافة تعلقها فرسخ وعلى ذلك ساحل فارس وبلاد البحرين ومن عمان وتصبتها تسمى صحار والغرس يسمونها مرون الى المسقط وفي قرية منها يستقى ارباب المراكب المآء من ابار هنالك عذبة خسون فرسخا ومن المسقط الى راس المجمة خسون فرسخا وهذا آخر بحر فارس طوله اربعماية فرسخ هذا تحديد النواتية وارباب المراكب وراس المجمة جبل يتصل ببلاد المين من ارض الشحر والاحقان والرمل منه تحت البحر لا يهدى الى اين ينتهى والاحقان والرمل منه تحت البحر لا يهدى الى اين ينتهى غايته في المآء اعنى الجبل المعرون بواس المجمة واذا كان ما

la dernière de toutes. La mer de Perse, ainsi que nous l'avons dit, commence aux estacades de Basrah, à l'endroit même connu sous le nom d'el-Kenkelå; ce sont des madriers enfoncés dans la mer et servant de signaux aux bâtiments. De là à Oman, en suivant la côte de Perse et du Bahrein, il y a trois cents parasanges. De l'Oman, dont la capitale s'appelle Sohar, ou Mezoen, d'après les Persans, à Maskat, ville qui possède des puits où les marins viennent faire de l'eau douce, il y a une distance de cinquante parasanges. Il y en a autant de Maskat au cap el-Djomdjomah, limite extreme de la mer de Perse, dont la longueur est de quatre cents parasanges, ce qui est conforme, du reste, à l'évaluation des patrons qui fréquentent ces parages. Le cap el-Djomdjomah est formé par une montagne qui va rejoindre le Yemen par le pays d'ech-Chihr, d'el-Ahkaf et des sables, et qui se prolonge ensuite dans les profondeurs de la mer jusqu'à une limite inconnue. Toutes les fois qu'une montagne s'éوصغنا من للبدل في البر ومنه تحت البحر سمى في البحر الروى السغالة من تلك السغالة في الموضع المعروف بساحل سلوتيا من ارض الروم واتصالها تحت البحر بنحو من جريرة قبرباغة وعليها عطب اكثر مراكب الهوم وهلاكها واتما نعبر باغة اهل كل بحر وما يستعملونه في خطابهم فيها يتعارفونه بينهم في راس للبحمة تطلق المراكب الى البحر الثاني من تحسر فارس وهو المعروف بلاروى لا يدرك تعرة ولا يحصر كثرة من فارس وهو المعروف بلاروى لا يدرك تعرة ولا يحصر كثرة من نهاياته ولا تضبط غاياته لغرر مائه واتساع فضائه وكثير من المحريين يرجون أن الوصف لا يحيط باتعطارة لما ذكرنا من تشعيم وريما تقطعه السغن في الشهرين والثلثة وفي الشهر على تدر مهاب الرواح والسلامة وليس في هذة البحار اعنى ما

tend ainsi au loin sous les eaux, on lui donne dans la Méditerranée le nom de Sofalah; tel est le Sofalah qui. de l'endroit connu sous le nom de côte de Séleucie, dans le pays de Roum, s'étend sous la mer dans la direction de l'ile de Chypre, et sur lequel tant de vaisseaux grecs ont échoué et péri. Nous aurons toujours soin de rapporter les termes dont les navigateurs de chaque mer se servent entre eux et dont ils comprennent parfaitement le sens. - Du cap el Djomdjomah les vaisseaux, quittant le golfe Persique, passent dans la seconde mer, ou mer Larewi. On n'en connaît pas la profondeur, et on n'en peut déterminer exactement les limites à cause de l'abondance de ses eaux et de son immensité; bien des marins prétendent qu'il est difficile d'en donner une description géographique, tant est grande la multitude de ses ramifications. Toutefois les vaisseaux la traversent communément en deux ou trois mois, quelquefois même en un mois, lorsque le vent est favorable

اشتهل عليه التحر للبشى اكثر من هذا البحر لاروى ولا اشد وفي عرضه بحر الزنج وبلادهم وعنبر هذا البحر قليل وذلك ان العنبر اكثرة يقع الى بلاد الزنج وساحل الشحر من ارض العرب واهل الشحر الماس من قضاعة بن مالك بن حير وغيرهم من العرب ويدى من سكن هذا البلد من العرب المهرة اصحاب شعور وجم ولغتهم بخلان لغة العرب وذلك انهم يجعلون الشين بدلا من الكان ومثل ذلك قولهم هل لش فيما قلت لى وقلت لش ان تجعل الذى مى في الذى معش وغير ذلك من خطابهم ونوادر كلامهم وهم ذو فقر وفاقة ولهم نجب يركبونها بالليل تعرن بالنجب المهربة

et l'équipage en bonne santé, bien que ce soit la plus considérable et la plus orageuse de toutes les mers réunies sous le nom collectif de mer d'Abyssinie. Elle comprend dans son immensité la mer de Zendj, et baigne les côtes de ce pays. L'ambre est rare dans la mer Larewi, mais il se trouve en grande quantité sur les côtes de Zendj et sur le littoral d'ech-Chihr en Arabie. Les habitants de ce dernier pays sont tous des descendants de Kodaah, fils de Malik, fils de Himiar, mélés à d'autres Arabes; on les comprendtous sous le nom de Maharah. Hs ont une chevelure épaisse et tombant sur les épaules; leur langage diffère de celui des Arabes. Ainsi ils mettent le chin à la place du kef et disent, par exemple, hel lech fima koulta li (as-tu le pouvoir de faire ce que tu m'as dit?), pour lek; ou bien, koultou lech en tedjala ellezi mái fillezi máech (je t'ai dit de mettre ce qui est chez moi avec ce qui est chez toi), pour lek et mak; ils ont encore d'autres locutions étranges dans leur conversation. Ils sont pauvres et misérables, mais ils ont une race excellente de

وتشبه بالسير بالنجب البجاوية بل عند جماعة انها اسرع منها فيسيرون عليها على ساحل بحرهم فاذا احست هذه النجب بالعنبر قد قذفه البحر بركت عليه قد ريضت لذك واعتادته فيتناوله الراكب واجود العنبر ما وقع الى هذه الناحية وجزائر الزنج وساحله وهو المدور الازرق النادر كبيض النعام او دون ذلك ومنه ما يبلعه للوت المعرون بالاوال المقدم ذكرة وذلك ان البحر اذا اشتد قذى من تعرة العنبر كقطع لجبال واصغر على ما وصغنا فاذا ابتلع هذا للوت العنبر قتله فيطفو فوق المآء ولذلك اناس يرصدونه في القوارب من الزنج وغيرهم فيطرحون فيه الكلاليب وللجال ويشقون عن بطنة ويستخرجون العنبر منه ها بخرج من

chameaux, connue sous le nom de mahariieh, qu'ils montent la nuit, et qui, pour la vitesse, égalent les chameaux du Bodja et les dépassent même, d'après l'avis de bien des personnes. Ils se rendent avec eux au rivage de la mer, et aussitôt que le chameau aperçoit l'ambre que les fiots ont rejeté, il s'agenouille, ainsi qu'il y est dressé, et le cavalier ramasse cette substance. Le meilleur ambre est celui qui se trouve dans les îles et sur les côtes de la mer de Zendj; il est rond, d'un bleu pâle, quelquefois de la grosseur d'un œuf d'autre che ou d'un volume un peu moindre. Il y a des morceaux qui sont avalés par le poisson appelé el aoual, dont nous avons déjà parlé; lorsque la mer est très-agitée elle vomit de son sein des fragments d'ambre presque aussi gros que des quartiers de roche. Ce poisson les englontit, en meurt étouffé, et surnage ensuite sur les flots. Aussitôt des hommes de Zendj ou d'autres pays, qui attendent sur des canots le moment favorable, attirent à eux l'animal avec des barpons et des câbles, lui fendent le ventre et en retirent l'ambre;

بطنة يكون سهكا ويعرفة العطارون بالعراق وفارس بالند وما لفي ظهر للحوت منة كان نقيا جدا على حسب لبثة في بطن للحوت وبين البحر الثالث وهو هركند والبحر الثاني وهو لاروى على ما ذكر جزائر كثيرة في فرز بين هذين البحرين ويقال انها نحو من الني جزيرة وفي قول البحق الف وتسعماية جزيرة للها عامرة بالناس (1) ومكلة هذة الجزائر كلها امراة وبذلك جرت عادتهم من قديم الزمان لا يمكهم رجل والعنبر يوجد في هذة الجزائر يقذفه البحر ويوجد في بحرها والعنبر يوجد في هذة الجزائر يقذفه البحر ويوجد في بحرها السيرافيين والعمانيين بعمان وسيران وغيرها من التجار عن كان يختلف الى هذة الجزائر العنبر ينبعت في قعر هذا

celui qui était dans les entrailles exhale une odeur nauséabonde, et les droguistes de l'Irak et de la Perse le surnomment nedd; mais les fragments qui se trouvent près du dos sont d'autant plus purs qu'ils ont séjourné plus longtemps dans l'intérieur du corps.

Entre la troisième mer ou celle d'Herkend et la mer de Lar, il y a, comme il a été dit, un grand nombre d'îles qui en forment comme la séparation; on en compte deux mille ou plus exactement dix-neuf cents. Elles sont toutes trèsbien peuplées et obéissent à une reine; car, depuis les temps les plus reculés, les habitants ont pour coutume de ne pas se laisser gouverner par un homme. L'ambre qu'on trouve dans ces parages, et que la mer y rejette, atteint le volume des plus gros quartiers de roche. Plusieurs navigateurs et bien des négociants de Siraf et d'Oman, qui ont fait le voyage de ces îles, m'ont assuré que l'ambre croît au fond de la mer, et s'y forme comme les différentes espèces

البصر ويتكون كتكون انواع القطر من الابيض والاسود والكماة وتحوها فاذا خبث البصر واشت قذن من تعرة المخور والاحجار وقطع العنبر واهل هذة الجزائر جبعها متغقوا اللانة والاحجار وقطع العنبر واهل هذة الجزائر جبعها متغقوا اللانة عليهم وبين الجزيرة والجزيرة تحو المبل والغرس والفرس والفرس والثلاثة وتخلهم تخل الغارجيل لا يغقد من النخل الا التمر وقد زعم اناس من عنى بتوليدات الحيوان وقطعم الاشجار ان النارجيل هو المتل وانما اثوت فيه شرية الهند حين نحوس فيها نصار نارجيل وانما هو المقل وتد ذكرنا في كتابنا المترج بكتاب القضايا والتجارب ما توثيرة كل بقعة من بقاع الدرس وهواءها، في حيوانها من الناطقين وغيرهم وما يؤثر البقاع

de bitume blanc et noir, comme les champignons et autres substances du même genre; quand la mer est agitée, elle rejette de son sein des fragments de roche, des galets, et en même temps des morceaux d'ambre.

Les habitants de ces îles sont tous soumis à un même gouvernement; ils sont très-nombreux, et peuvent mettre sur pied une armée innombrable. Chaque île est séparée de sa voisine par une distance d'un mille, d'une, de deux ou trois parasanges; les cocotiers y réussissent, mais on n'y trouve pas le dattier. Parmi les savants qui s'occupent de la reproduction des animaux et de la greffe des arbres à fruit îl en est plusieurs qui prétendent que le cocotier n'est autre chose que l'espèce de palmier appelé el-mohl, lequel, sous l'influence du sol de l'Inde où il a été transporté, est devenu ce que nous le voyons aujourd'hui. Dans notre ouvrage qui a pour titre les Questions et les expériences, nous avons traité de l'influence qu'exercent sur les êtres doués ou pri-

فى الغامى من النبات وما ليس بنام مثل للماد كتأثير ارض الترك فى وجوههم وصغر اعينهم حتى اثر ذلك فى جهالهم نقصرت قوائمها وغلظت رقابها وابيض وبرها وارض ياجوج وماجوج فى صورهم وغير ذلك ما اذا تبيّنه ذو المعرفة فى سكان الارض من المشرق والمغرب وجدة على ما ذكرنا وليس يوجد فى جزائر البحر الطف صنعة من اهل هذة للمرائر في سائر المهن والصنائع فى الثياب والآلات وغير ذلك وبيوت اموال هذة المكلة الودع وذلك ان الودع حيّة نوع من الحيوان فاذا قلّ مالها امرت اهل هذة الجزائر فقطعوا من سعف نخبل النارجيل بخوصة وطرحوة على وجه المآء فيترآكب علية ذلك النارجيل بخوصة ويطرح على رمل الساحل فتحرق الشمس ما

vés de raison chaque région et son climat, et nous avons parlé des effets que produit le sol sur les organiques comme les végétaux et sur les inorganiques comme les minéraux. C'est ainsi qu'on doit attribuer au climat habité par les Turcs les traits caractéristiques de leur physionomie et la petitesse de leurs yeux, et cette influence s'exerce jusque sur leurs chameaux, qui ont les jambes courtes, le con gros et les poils blancs. Il en est de même pour les peuples établis dans le pays de Yadjoudj et Madjoudj, et aucune de ces remarques n'a pu échapper à personne de ceux qui ont fait des observations sur les Orientaux et les Occidentaux. Pour en revenir à ces îles, il n'y en a pas d'autres dont les naturels soient plus habiles artisans, qu'il s'agisse de la fabrication des étoffes, des instruments ou d'autres objets. La reine n'a pas d'autres monnaies que les cauris, qui sont des espèces de mollusques. Lorsqu'elle voit son trésor diminuer, elle ordonne aux insulaires de couper des rameaux de cocotier avec leurs feuilles et de les jeter sur la surface de l'eau; ces

فيه من حيوان ويبقي الودع خاليا مما كان فيه فيهلا من ذلك بيوت الاموال وهذه الجزائر تعرن جهيعا بالدابيهات (أ) ومنها بجيل أكثر الزانج وهو النارجيل وآخر هذه الجزائر جريرة سونديب ويلى سونديب جزائر تحومن الغ فرج يعرن بالرامين (2) معمورة فيها ملوك وفيها معادن ذهب كثيرة ويليها بلاد تنصور واليه يضان الكافور القنصوري والسنة الني يكون كثيرة الصواعق والبروق والرجف والقدن والرلازل يكون كثيرة الصواعق والبروق والرجف والقدن والرلازل يكثر فيها الكافور واذا قل ذلك نقص في وجودة وأكثر ما ذكرنا من الجزائر غذاؤهم النارجيل ويجل من هذه الجزائر غذاؤهم النارجيل ويجل من هذه الجزائر خشاب البقم والخيرران والذهب وفيلتها كثيرة وفيها من ياكل لحوم الناس وتنصل هذه الجزائر بجزائر النجمالوس (3) وهم

animaux y montent, on les ramasse et on les étend sur le sable du rivage où le soleil les consume et ne laisse que les coquilles vides que l'on porte au trésor. De ces îles, qui sont connues sous le nom de Dabihat, on exporte une grande quantité de zandj ou coco. La dernière de toutes est celle de Serendib. A une distance d'environ mille parasanges, se rencontrent encore d'autres îles, nommées er-Ramin, bien peuplées et gouvernées par des rois. Elles sont abondantes en mines d'or et voisines du pays de Kansour, célèbre par son camphre, qui ne s'y trouve jamais en plus grande quantité que les années où il y a beaucoup d'orages, de secousses et de tremblements de terre.

Le coco sert de nourriture aux habitants, dans la plupart des îles que nous venons de nommer; on en experte le bois de Bokkam (bois du Brésil), le bambou et l'or. Les éléphants y sont nombreux, et quelques unes sont habitées par des anthropophages. Près de ces îles sont celles d'Elenالمراكب بهم معهم العنبر والنارجيل وغير ذلك فيتعاوضون المراكب بهم معهم العنبر والنارجيل وغير ذلك فيتعاوضون بالحديد وشي من الثياب ولا يبيعون ذلك بالدراهم والدنانير ويليهم جزائر يقال لها اندامان فيها اناس سود عجيبوا الصور والمناظر مغلغلوا الشعور قدم الواحد منهم أكبر من الذراع لا مراكب لهم فاذا وقع الغريق اليهم عمن قد كسر به في البحر أكلوة وكذلك فعلهم بالمراكب اذا وقع اليهم وذكر لي تجاعة من النواخدة انهم ربما راوا في هذا البحر سحابا ابيض قطعا صغارا يخم منه لسان ابيض طويل حتى يتصل بمآء البحر فاذا اتصل به غلا البحر لذالك وارتفعت منه زوابع عظيمة لا تمر زوبعة بشي الا اتلغته ويطرون عقيب ذلك مطرا

djmalous, où vivent des peuples d'une figure bizarre qui marchent entièrement nus. Ils vont sur leurs canots au-devant des vaisseaux qui passent, portant avec eux de l'ambre, des noix de coco et autres objets qu'ils échangent contre du fer et des étoffes, car ils ne connaissent pas les monnaies d'or ou d'argent. Près de là se trouvent les fles Andaman. Elles sont peuplées par des noirs d'un aspect étrange; ils ont des cheveux crépus et le pied plus grand qu'une cou-dée. Ils ne possèdent pas de barques; ils dévorent les ca-davres que la mer jette sur leurs côtes, et traitent de même les équipages que le hasard fait tomber entre leurs mains.

Plusieurs navigateurs m'ont raconté qu'ils ont vu souvent dans la mer de Herkend se former de petits nuages clairs dont se détachait une sorte de langue blanche et allongée qui allait se joindre à l'eau de la mer; aussitôt celle-ci commençait à bouillonner, et d'énormes trombes s'élevaient, engloutissant tout sur leur passage, et retombant en pluie سهكا فيد انواع من قدر البحر فاما البحر الرابع وهوكلاة بار على حسب ما ذكرناة وتفسير ذلك بحركله وهو بحر قليل المآء واذا قلّ مآء البحركان أكثر لآفاته واشد لخنثه وهو كثير لله والمراثر والصرائر واحدها صُرَّ وذلك ان اهل المركب يسمون ما بين للهليجين اذا كان طريقهم فيه الصرَّ ولهذا البحرانواع من الجزائر والبال عجيبة واتما عرضنا تلويج لمع من الاخبار عنها لا البسط وكذلك البحر النامس المعرون بكردنج فكثير البال والجزائر فيها الكافور ومآء الكافور وهو قليل المآء كثير المطر لا يكاد يخلو منه فيه اجناس من الامم منهم جنس يقال لهم الغنجب شعورهم مغلغلة وصورهم عجيبة يعرضون في قوارب لهم الغنجب شعورهم مغلغلة وصورهم عجيبة يعرضون في قوارب لهم

d'une odeur désagréable et mêlée d'immondices arrachées à la mer.

La quatrième mer est, comme nous l'avons dit, celle de Kalàh-bar, c'est-à-dire mer de Kalah. Comme toutes les mers qui ont peu d'eau, elle est dangereuse et d'une navigation difficile. On y rencontre beaucoup d'îles et de ce que les marins appellent sourr et au pluriel sarair, qui est le point de jonction de deux détroits ou canaux. Elle renferme encore des îles et des montagnes très-curieuses dont nous ne parlerons pas, parce que notre but est de donner des notions sommaires, mais nullement d'entrer dans les détails.

La cinquième mer, nommée mer de Kerdendj, renferme aussi beaucoup de montagnes et d'îles, où se trouve le camphre et l'eau de camphre. Elle n'est pas riche en eaux, bien que la pluie n'y cesse presque jamais. Parmi les insulaires, qui sont divisés en plusieurs peuplades, il y en a qui sont appelés el-Fendjab; ils ont des cheveux crépus et des figures لطلب المراكب اذا اجتازت بهم ويرمون بنوع من السهام عيب قد استى السم وبين هذه الآمة وبين بلاد كله معادن الرصاص الابيض وجبال من الغضة وفيه ايضا معادن ذهب ورصاص لا يكاد يتهيز ثم يليه بحر الصنف على ما رتبنا انغا وفيه تمكلة المهراج ملك الجرائر ومكله لا يضبط كثرة ولا تحقي جنودة ولا يستطيع احد من الناس ان يطون في اسم ما يكون من المراكب بجرائرة في سنتين وقد حاز هذا الملك انواع الافاوية والطيب وليس لاحد من الملوك ما له وما يتجهز به من بلادة و يحل من ارضة الكافور والعود والقرنغل والصندل والجوزبوا والبسباسة والقاتلة والكبابة وغير ذلك ما

étranges. Montés sur leurs barques, ils vont attendre les vaisseaux qui passent dans leurs parages, et lancent sur eux des flèches empoisonnées d'une espèce particulière. Entre le pays qu'ils habitent et le territoire de Kalah il y a des mines de plomb blanc, et des montagnes qui renferment de l'argent. Cette contrée possède aussi des mines d'or et de plomb, mais dont l'exploitation offre de grandes difficultés.

La mer de Sanf est contigue à celle de Kerdendj, en suivant l'ordre que nous avons donné au commencement. On y trouve l'empire du Maharadja, roi des îles, qui commande à un empire sans limites et à des troupes innombrables. Le bâtiment le plus rapide ne pourrait faire en deux ans le tour des îles qui sont sous sa domination. Les terres de ce prince produisent toutes sortes d'épices et d'aromates, et aucun souverain du monde ne tire autant de richesses de son pays. On en exporte le camphre, l'aloès, le girofle, le bois de sandal, l'arec, la noix de muscade, le cardamome, le cu-

لم نذكرة وجزائرة تتصل بجر لا تدرك غايته ولا يعرف منتهاة وهو مما يلى بحر الصين وفي اطراف جرائرة جبال كثيرة الناس بيض الوجوة خرمون الآذان كقطع التراس مطرقة يجزون شعورهم كما يجر الشعر من الزق مدرجا تظهر من جبالهم الغار بالليل والنهار فنهارها نار جرا وبالليل تسود وتلحق بعنان السما بعلوها وذهابها في الجو تقذف باشدها يكون من صوت الرعود والصواعق وزيما يظهر منها صوت يكون من صوت الرعود والصواعق وزيما يظهر منها صوت عيب مغزع ينذر يموت مكلهم وزيما يكون اخفض من ذلك فينذر يموت بعض روسائهم قد عرف يما يندر من ذلك لطول فينذر يموت بعض روسائهم قد عرف يما يندر من ذلك لطول وهذة احد اطم الارض الكبار ويليها الجزيرة التي يسمع منها وهذة احد اطم الارض الكبار ويليها الجزيرة التي يسمع منها

bèbe, ainsi que d'autres produits que nous ne mentionnerons pas. Ces îles, dans la direction de la mer de Chine, touchent à une mer dont on ne connaît ni les limites ni l'étendue. Dans leurs parties les plus reculées se trouvent des montagnes habitées par de nombreuses tribus, au visage blanc, aux oreilles échancrées comme les boucliers doublés de cuir, aux cheveux taillés en gradins comme les poils d'une outre. De ces montagnes sort un feu continuel dont les flammes, rouges le jour et noirâtres la nuit, s'élèvent si haut qu'elles atteignent les nuages. Ces éruptions sont accompagnées des éclats de tonnerre les plus terribles; souvent aussi il en sort une voix étrange et effrayante annonçant la mort du roi ou simplement d'un chef, suivant qu'elle est plus ou moins retentissante; c'est ce qu'ils savent parfaitement discerner, instruits qu'ils sont par une expérience de longue date et qui ne s'égare jamais. Ces montagnes font partie des grands volcans de la terre. Non loin se trouve une

على دوام الاوقات اصوات الطبول والسرنايات والعيدان وسائر انواع الملاج المطربة المستلدة ويسمع ايقاع الرقص والتصغيق ومن يسمع ذلك يميّز بين صوت كلّ نوع من الملاج المطربة وغيرة والبحريون عن اجتاز بتلك الديار يزعون ان الدجال بتلك الجريرة وفي عملة المهراج جريرة سريرة يكون مساختها في البحر نحو من اربعماية في وهائر متصلة وله جزائر الزانج والرامني وغير ذلك عما لا يبوق على ذكرة من جزائرة وملكة وهو صاحب البحر السادس وهو بحر الصنف ثم البحر السابع وهو بحر الصين على ما رتبنا انغا ويعرن ببحر صنجي السابع وهو بحر الصين على ما رتبنا انغا ويعرن ببحر صنجي العظيمة في البحر واتما نخبر عن عبارة كل بحر وما يستعملونة العظيمة في البحر واتما نخبر عن عبارة كل بحر وما يستعملونة

île dans laquelle on entend continuellement résonner le bruit des tambours, des flûtes, des luths et de toute espèce d'instruments aux sons doux et agréables, ainsi que les pas cadencés et les battements de mains; en prêtant une oreille attentive on distingue parfaitement tous les sons sans les confondre. Les marins qui ont traversé ces parages prétendent que c'est là que Dedjdjal (l'Antechrist) a établi son séjour. Dans l'empire du Maharadja est l'île de Serireh, qui est située à environ quatre cents parasanges du continent et entièrement cultivée. Ce prince possède aussi les îles de Zandj et de Ramni, et bien d'autres encore que nous ne mentionnerons pas; au surplus, sa domination s'étend sur toute la sixième mer ou mer de Sanf.

La septième mer, ainsi que nous l'avons déjà dit, est la mer de Chine, nommée aussi mer Sandji. Les lames y sont très-grosses, et il y règne une agitation extrême, que nous appellerons Khibb, pour faire connaître les termes dont les marins se servent entre eux. On y trouve beaucoup de ro-

في خطابهم وفيه جبال كثيرة الابد المراكب من النفوذ بينها وذلك أن البحر أذا عظم خبد وكثر موجد ظهرت منه اشخاس سود طول الواحد منهم نحو للمسة الاشبار او الاربعة كانهم اولاد الاحابيش الصغار شكلا واحدا وقدا واحدا فيصعدون على المراكب ويكثر منهم الصعود من غير صرر فاذا شاهد الناس ذلك تيقنوا الشدّة فان ظهورهم عكامة لكفب فيستعدون لذلك فبتلى ومعافا فاذا كان ذلك فرعا شاهد المعالى منهم في اعلا الدِقل ويسميه ارباب المراكب في جر الصين وغيرة من بحر للبشى الدول ويسميد رجال البحر الروى الصارى شياً على صورة الطائر نورى يتوقد لا يستطيع الناظر منهم على بصرة منه ولا ادراكه كيف هو فاذا استقل chers entre lesquels les vaisseaux ne peuvent éviter de passer. Toutes les fois que la mer est grosse, et que les lames s'y multiplient, on en voit sortir des êtres noirs d'une taille de quatre ou cinq empans, semblables à de petits Abyssiniens, tous de la même forme et de la même stature; ils montent sur les vaisseaux et, quel que soit leur nombre, restent complétement inoffensifs; mais les équipages, sachant que cette apparition présage une tourmente où ils vont être en perdition, manœuvrent de leur mieux pour échapper à la mort qui les menace. Ceux qui en sont sortis sains et saufs ont souvent vu paraître sur le haut du mât, que les patrons appellent ed-douli dans la mer de Chine et dans d'autres parages de la mer d'Abyssinie, et es-sari dans la Méditerranée, un objet qui a la forme d'un oiseau lumineux, et qui jette une clarté si vive, que l'œil ne peut ni le regarder ni en distinguer la forme. Ce phénomène ne s'est

pas plutôt fait voir que la mer se calme, les vagues diminuent

على اعلا الدقل يرون البحريهدا والامواج تصغر والنبّ يسكن ثم ذلك النوري يغقد فلا يدري كيف اتبل ولا كيف ذهب فذلك علم التلاص ودليل النجاة وما ذكرنا فلا تناكر فيدعند اهل المراكب والتجارمن اهل البصرة وسيران وهان وغيرهم من قطع هذه الجاروما ذكرناه عنهم فمكن غير متنع ولا واجب اد کان جائرا في مقدور الباري عزّ وجلّ خلاص عبادة السراطين يخرج من البصر كالذراع والشير واصغرمن ذلك واكبر فاذا ابان عن المآء بسرعة حركة وصار على البر صارت حجارة وزال عنها لليوانية وتدخل تلك المجارة في اكحل الاعين وادويتها وامرد مستغيض ايضا ولبصر الصيئ وهو البحر et la tourmente s'apaise; l'objet lumineux disparaît alors, sans qu'il soit possible de savoir comment il est venu, ni comment il s'est évanoui; mais c'est un signe certain que le péril a complétement cessé. Ce fait n'a jamais été contesté par aucun des marins et des négociants de Basrah, Oman, Siraf et autres villes, qui ont navigué dans ces eaux; au surplus, il n'est pas impossible, sans être absolument nécessaire, puisqu'il est tout naturel que le Dieu tout-puissant retire ses serviteurs du péril qui menace leur existence. Il y a aussi dans ces parages une espèce d'écrevisses longues, ou à peu près, d'une coudée ou d'un empan; elles sortent de l'eau et se meuvent rapidement; mais elles n'ont pas plutôt touché la terre que, toute fonction animale cessant, elles se changent en pierres que l'on emploie dans la composition des collyres et des remèdes qui s'appliquent sur les yeux; ce fait est d'une notoriété incontestable. Cette septième mer, connue sous le nom de mer de Chine ou Sandji,

السابع المعرون بصنجى اخبار عجيبة قد اتيا على جمل من اخبارة واخبار عما اتصل من البحار فيها سمينا من كتبنا وسلف من تصنيفنا في هذا المعنى ونحن ذاكرون فيها يرد من هذا اللعنى وخين ذاكرون فيها يرد من هذا اللعنى عوامع وجملا من ذلك وليس بعد بلاد الصين عما يلى البحر عمالك تعرن ولا بلاد توصف الا بلاد السيلى وجزائرها ولم يصل اليها من الغرباء احمد من العراق ولا غيرها فخرج عنها لمحمة هوائها ورقة مائها وجودة تربتها وكثرة خيرها الا النادر من الناس واهلها مهادنون لاهل الصين وملوكها والهدايا منهم لا تكاد تنقطع وتد قيل انهم شعب من ولد عامور سكنوا هنالك على حسب ما ذكرنا من سكنى اهل الصين في بلادهم والصين انهاركمار

offre bien d'autres particularités remarquables, dont nous avons parlé en général, quand nous l'avons décrite, ainsi que les mers adjacentes, dans ceux de nos ouvrages précédents que nous avons cités plus baut. Nous donnerons dans la suite de ce traité des notions sommaires sur les rois de ces contrées.

An delà de la Chine il n'y a plus, du côté de la mer, ni royaume connu, ni contrée qui ait été décrite, excepté le territoire d'es-Sila et les îles qui en dépendent. Il est rare qu'un étranger qui s'y est rendu de l'Irak ou d'un autre pays, l'ait quitté ensuite, tant l'air y est sain, l'eau limpide, le sol fertile, et tous les biens abondants. Les habitants vivent en bons rapports avec les populations de la Chine et leurs rois auxquels ils envoient continuellement des présents. Ils font partie, dit-on, de la grande famille des descendants d'Amour, et se sont établis dans ce pays de la même manière que les Chinois ont occupé le leur.

مثل الدجلة والغرات تجرى من بلاد الترك والتبت والصغد وهم بين بخارى وسمرقند وهنالك جبال النوشاذر فاذا كان ف الصيف رأيت في الليل نيران فارتفعت من تلك للبال من نحو ماية فرح وبالنهار يظهر منها الدخان لغلبة شعاع الشمس وضوها وضوء النهار ومن هنالك يجل النوشاذر فاذا كان في الصيف في اراد من بلاد خراسان ان يسلك الى بلاد الصين صار الى ما هنالك وهنالك واد بين تلك للبال طولة اربعون ما ملا او خسون فياتي الى الاس هنالك على فم الوادى فيرعنهم ميلا او خسون فياتي الى الاس هنالك على فم الوادى فيرعنهم في الاجرة النفيسة فيحملون ما معه على اكتافهم وبايديهم العصى يضربون جنبية حوفا ان يبتح ويقف فيصوت من كرب العصى يضربون جنبية حوفا ان يبتح ويقف فيصوت من كرب الوادى وهو يحضو امامهم حتى يخوضون الى ذلك الراس من

La Chine est arrosée par des fleuves aussi considérables que le Tigre et l'Euphrate, et qui prennent leur source dans le pays des Turcs, dans le Thibet et dans les terres des Sogds, peuple établi entre Bokhara et Samarkand, là où se trouvent les montagnes qui produisent le sel ammoniac. Durant l'été, j'ai vu, à une distance d'environ cent parasanges, des feux qui brillaient la nuit au-dessus de ces montagnes; pendant le jour, grâce aux rayons éclatants du soleil, on ne distingue que de la fumée; c'est dans ces montagnes qu'on recueille le sel ammoniac. Lorsque vient la belle saison, quiconque veut aller du Khoraçan en Chine doit se rendre à cet endroit où se trouve une vallée qui se prolonge, entre les montagnes, pendant quarante ou cinquante milles. A l'entrée de cette vallée il fait marché avec des porteurs qui, pour un prix élévé, chargent ses bagages sur leurs épaules. Ils tiennent à la main un bâton, avec lequel ils stimulent des deux côtés le voyageur marchant devant eux, de crainte الوادى وهنالك غابات ومستنقعات لها فيطرحون انغسهم في ذلك المآء لما قد نالهم من شدّة الكرب وحرّ النوشاذر ولا يسلك ذلك الطريق شي من البهائم لان النوشاذريلهب نارا في الصيف فيلا يسلك ذلك الوادى داع ولا يجيب فاذا كان الشتا وكثرت الثلوج والانداء وقع على ذلك الموضع فاطفا حرّ النوشاذر ولهيبة فيسلك الناس حيند ذلك الوادى والبهائم لا صبر لها على ما ذكرنا من حرّة وكذلك من ورد من بيلاد الصين فعل بية من الضرب ما فعل بالمارّ والمسافة بين بيلاد الموضع الذي ذكرنا الى بيلاد المصين تحومن اربعين يوما بين عامر وغامر ودهاس ورمال وفي غيير هذا الطريق ها يسكد البهائم تحومن اربعة اشهر الا ان ذلك ق

que vaincu par la fatigue, il ne s'arrête et ne périsse dans ce passage dangereux. Arrivés au bout de la vallée, ils rencontrent des terrains marécageux et des eaux stagnantes dans lesquelles tous se précipitent pour se rafraîchir et se reposer de leurs fatigues. Les bêtes de somme ne suivent point cette route, parce que l'ammoniaque s'enflamme pendant l'été et la rend, pour ainsi dire, impraticable. Mais l'hiver, la grande quantité de neige qui tombe dans ces lieux et l'humidité éteignent cet embrasement, de sorte que les hommes peuvent les traverser; mais les bêtes ne peuvent endurer cette insupportable chaleur. On exerce la même violence avec le bâton sur les voyageurs qui viennent de la Chine, La distance du Khoraçan à la Chine, en suivant cette route, est d'environ quarante journées de marche, en passant alternativement par des pays cultivés et des déserts, des terres fertiles et des sables. Il y a une autre route, accessible aux bêtes de somme, qui est d'environ quatre mois;

خفارات انواع من الترك وقد رايت ببلخ شيخا جهيلا ذا راى وفهم وقد دخل الصبن مرارا كثيرة ولم يركب البحر قط وقد رايت عدة من الناس عمن سلك من بلاد الصغد على جبال النوشاذر الى ارض التبت والصين ببلاد خراسان وبلاد الهند متصل بملاد خراسان والسند عما يلى المنصورة والمولتان والقوافل متصلة من السند الى خراسان وكذلك الى الهند الى ان تتصل هذة الديار بملاد ابلستان اى بلاد وابلستان وى بلاد واسعة تعرن بمملكة فيروز ابن كبك وفيها قلاع عمينة ممتنعة ولغات مختلفة وامم كشيرة قد تنازع الناس في انسابهم فنهم من الحقهم بولد يافت بن نوح

les voyageurs y sont sous la protection de plusieurs tribus turques. J'ai rencontré à Balkh un beau vieillard, aussi distingué par son discernement que par son esprit, qui avait fait plusieurs fois le voyage de la Chine, sans jamais prendre la voie de mer; j'ai connu également, dans le Khoraçan, plusieurs personnes qui s'étaient rendues du pays de Sogd au Thibet et en Chine, en passant par les mines d'ammoniaque.

L'Inde se relie au Khoraçan et au Sind du côté de Mansourah et de Moultan, et les caravanes vont du Sind dans le Khoraçan et de même dans l'Inde. Ces pays sont contigus à l'Aboulistan ou plutôt Zaboulistan, vaste contrée connue sous le nom de royaume de Firouz, fils de Kebk; on y trouve des châteaux d'une force merveilleuse, et elle est habitée par de nombreuses tribus parlant différents dialectes et dont la généalogie n'est pas connue d'une manière certaine, les uns la rattachant aux enfants de Japhet, fils de Noé, les autres la faisant remonter jusqu'aux anciens Perses par une longue série de générations.

ومنهم من للتهم بالغرس الاول في نسب طويل وبلاد التبت ممكلة متيزة من بلاد الصين والغالب عليهم حير ونيهم بعض التبابعة على حسب ما ذكرنا من اخبار ملوك اليمن فيها يرد في هذا الكتاب وذلك موجود في كتاب اخبار التبابعة ولهم حضر وبدو وبواديهم ترك لا تدرك كثرة ولا يقوم لها احد من بوادى الاتراك وهم معظمون في سائر اجناس الترك لان كان فيهم الملك في قديم الزمان وعند سائر اجناس الترك ان الملك سيعود اليهم ولبلاد التبت خواص عجيبة في هوائم ومائم وارضه وسهده وجبده ولا يزال الانسان بها ضاحكا ابدا فرحا مسرورا ولا تعرض له الاحزان ولا الغموم ولا الافكار ولا تحصى عجائب انواع ثمارة وزهرة ومروجة وانهارة وهو بلد تقوى به طبيعة الدم على الدوان

Le Thibet est un royaume distinct de la Chine; la population se compose, en grande partie, de Himiarites mêlés à quelques descendants des Tohba, comme nous le dirons plus bas dans cet ouvrage, en traitant des rois du Yemen, et comme on le lit dans l'Histoire des Tobba. Parmi les Thibétains, les uns sont sédentaires et habitent dans les villes, les autres vivent sous la tente. Ces derniers, Turcs d'origine, sont les plus nombreux, les plus puissants et les plus illustres de toutes les tribus nomades de la même race, parce que le sceptre leur appartenait autrefois, et que les autres peuplades turques croient qu'il leur reviendra un jour. Le Thibet est un pays privilégié pour son climat, ses eaux, son sol, ses plaines et ses montagnes. Les habitants y sont toujours souriants, gais et contents, et on ne les voit jamais tristes, chagrins ou soucieux. On ne saurait énumérer la variété merveilleuse des fruits et des fleurs de ce royaume,

الناطق وغيرة من لليوان ولا يكاد ترى في هذه البلاد شيخا حزينا ولا عجوزا بل الطرب في الشيوخ واللهول والشبّان والاحداث عام وفي اهله رقة طبع وبشاشة واريحيّة تنبعث على كثرة استعمال الملاق والمعاقرة وانواع ايقاع الرقص حتى ان الميت اذا مات لا يكاد يدخل اهله عليه كثيرة من الحزن عما يلحق غيرهم من سائر الناس عند فقد محبوب او فوت مطلوب ولهم تحتن كثير بعضهم على بعض والتيتم فيهم عام وكذلك يظهر من بهائمهم وهذا البلد سمى يمن ثبت فيه ورتب به من رجال حير فقيل ثبت لشبوتهم فيه وقيل لمعان ورتب به من رجال حير فقيل ثبت لشبوتهم فيه وقيل لمعان غير ذلك والاشهرما وصغنا وقد افتضر دعبل بن على للشراعي

non plus que toutes les richesses de ses pâturages et de ses fleuves. Le climat donne un tempérament sanguin à tout ce qui a vie, soit parmi les hommes, soit parmi les animaux; aussi n'y rencontre-t-on presque pas de vieillard morose de l'un ou de l'autre sexe; la bonne humeur y règne générafement dans la vieillesse et dans l'âge mûr, tout comme dans la jeunesse et dans l'adolescence. La douceur du naturel, la gaieté, la vivacité qui sont l'apanage de tous les Thibétains les portent à cultiver la musique avec passion, et à s'adonner à toute espèce de danses. La mort elle-même n'inspire pas aux membres de la famille cette profonde tristesse que les autres hommes ressentent lorsqu'un être chéri leur est enlevé, et qu'ils regrettent un objet aimé. Ils n'en ont pas moins une grande tendresse les uns pour les autres, et l'adoption des orphelins est un usage général parmi eux. Les animaux sont également doués d'un bon naturel. Ce pays a été nommé Thibet à cause de l'installation des Himiarites qui s'y sont établis, la racine tabat signifiant se fixer, s'établir. Cette étymologie est encore la plus probable de toutes

بذلك في قصيدته التي يناقض فيها اللميت وينخر بتحطان على نزار فقال

وهم كتبوا الكتاب بباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا وهم سموا سمرتندا بشمر وهم غرسوا هذاك التبتينا

وسنذكر في باب اخبار ملوك اليمن طرفا من اخبار ملوكهم
ومن طان منهم البلاد فيما يرد من هذا الكتاب وبلاد التبت
متاخم لبلاد الصين وارضها من احد جهاته ولارض الهند
وخراسان ولمغازة الترك ولهم مدن وعائر كثيرة ذوات منعة
وتوة وقد كانوا في قديم الرمان يسمون ملوكهم تبعا اتباعا
لاسم تُبع ملك اليمن ثم ان الدهر ضرب ضرباته فتغيرت

celles qui ont été proposées. C'est ainsi que Dîbal, fils d'Ali el-Khozai, se vante de ce fait dans une Kacideh où, disputant contre el-Komaït, il exalte les descendants de Kahtan audessus de ceux de Nizar:

Ce sont eux qui sa sont signalés par leurs compositions à la porte de Merw, et qui étaient des écrivains à la porte de la Chine.

Es ont donné à Samarkand le nom de Chemr, et ils y ont transplanté les Thibétains.

ner is tenter bomber de rement i

Dans le chapitre des rois du Yemen, nous donnerons cidessous quelques détails historiques sur les princes qui ont régné au Thibet, et sur ceux d'entre eux qui ont fait de longs voyages. Le Thibet touche à la Chine d'un côté, et des autres côtés à l'Inde, au Khoraçan, et aux déserts des Turcs. On y trouve beaucoup de villes populeuses, florissantes et bien fortifiées. Dans les temps anciens les rois portaient le titre de tobba du nom de Tobba, roi du Yemen, Puis, les vicissitudes du temps ayant fait disparaître le lanلغاتهم عن للمبرية وحالت الى لغات تلك البلاد عمن جاورهم من الامم حتى قد سموا ملوكهم بخاتان والارض التى فيها ظباء المسك من الثبتى والصينى فارض واحدة متصلة واتما فضل المسك الثبتى على الصينى لجهتين احديهما ان ظباء الثبت ترفى سنبل الطيب وانواع الاناوية وظباء الصين ترفى المشيش دون ما ذكرنا من انواع حشيش الطيب التى ترعاها الثبتية ولجهة الاخرى ان اهل الشبت لا يعرضون لاخراج الثبتية ولجهة الاخرى ان اهل الشبت لا يعرضون لاخراج المسك من نوانجة ويتركونه على ما هو به واهل الصين يخرجونه من النوانج ويلحقونه الغش بالدم وغيرة من انواع الغش وان الصيني ايضا يقطع به ما وصغنا من مسافة البحار وكثرة الاندا واختلان الاهوية وان عدم من اهل الصين

gage des Himiarites, pour y substituer la langue des peuples voisins, les rois ont reçu le titre de khakan.

Le canton où vit la chèvre à musc du Thibet et celui où vit la chèvre à musc de la Chine sont contigus l'un à l'autre et ne forment qu'une seule et même contrée; toute-fois la supériorité du musc du Thibet est incontestable et tient à deux causes. Premièrement, la chèvre du Thibet se nourrit de lavande et d'autres plantes aromatiques, tandis que la chèvre de Chine broute des herbes d'une tout autre espèce; en second lieu, les Thibétsins ne retirent pas le musc de sa vessie et le laissent dans son état naturel, tandis que les Chinois le retirent et en altèrent la pureté par un mélange de sang, ou de toute autre matière. Ajoutez à cela qu'on lui fait traverser les mers que nous avons décrites, et qu'il est exposé à l'humidité et à tous les changements de température. On peut donc croire que, si les Chinois n'altéraient pas la pureté de leur musc, s'ils le déposaient dans

الغش في مسكهم واودع البراتي الرجاج واحكم عفاصها ووكآوها وورد الى بلاد الاسلام من عان ونارس والعراق وغير ذلك من الامصار كان كالثبتى واجود المسك واطيبة ما خرج من الظباء بعد بلوغة النهاية في المنفج وذلك انبة لا فرق بين غزلاننا هذة وغزلان المسك في الصورة ولا الشكل ولا اللون ولا القرن واتما يتبيّن ذلك بانياب لها كانياب الغيلة لكل ظبى نابان خارجان من الغكين قائمان منتصبان ابيضان نحو الشبر واقل وآكثر فينصب لها ببلاد الثبت للبائل والشراك والشباك فيصطادونها ورعا رموها بالسبهام يصرعونها ويقطعون عنها نوانجها والدم في سررها خام لم ينفج وطرى لم يدرك فيكون لرائحته سهوكة فيبتي زمانا حتى يرول عنه

des vases de verre hermétiquement bouchés, et qu'on le transportat ainsi dans les pays musulmans, tels que l'Oman, la Perse, l'Irak et d'autres provinces, il serait égal par sa qualité à celui du Thibet. Le musc le plus parfumé et le meilleur est celui qui sort de la chèvre au moment où il est arrivé à sa plus complète maturité. Nos gazelles ne se distinguent des chèvres à muse, ni par la forme, ni par la taille, ni par les cornes; toute la différence consiste dans les dents, que ces dernières ont semblables à celles de l'éléphant. Chaque individu en porte deux blanches et toutes droites, longues d'un empan environ, qui sortent des deux mandibules. An Thibet on tend des lacs, des piéges ou des filets pour prendre les chèvres, ou bien on les abat à coups de flèches; on coupe la vessie, et le sang qui est dans le nombril, n'étant pas encore arrivé à maturité, est trop frais et nullement propre à être recueilli. Il s'en exhale une odeur désagréable et nauséabonde, qui ne disparaît entièrement

تلك الروائح السهكة الكريبهة وتستحيل بموادّ من الهوآء فيصير مسكا وسبيل ذلك سبيل الثار اذا ابينت عن الاشجار وتطعت قبل استحكام ننجها في شجرها واستحكام موادّها فيه وخير المسك ما ننهج في وعائمه وادرك في سرتمه واستحكم في حيوانه وتمام موادّة وذلك ان الطبيعة تدفع موادّ الدم الى سرته واذا استحكم كون الدم فيها ونفج اذاة ذلك وحكه فيغزع حيندُد الى العضور والاحجار الحارة من حرّ الشمس فيحك فيغزع حيندُد الى المغنور والاحجار الحارة من حرّ الشمس فيحك بها مستلدّا بذلك فينغر ويسيل على تلك الاحجار كانخبار الخرج والدمل اذا ففي ما فيه عند ترادن الموادّ عليه فيجد لخروجه لذّة فاذا افرغ ما في نانجته وتغسير ذلك السرة وهو

qu'après que la matière s'est transformée sous l'influence de l'air, et s'est changée en musc. Il en est de ce musc comme des fruits qu'on a cueillis et détachés des arbres avant qu'ils aient atteint sur la branche un degré complet de maturité. et qu'ils soient arrivés à point. Le musc de qualité supérieure est celui qui a mûri dans sa poche, qui a séjourné assez de temps dans le nombril, et qui a acquis toute sa perfection pendant la vie de la chèvre; car la nature porte des matières sanguines vers le nombril de cet animal, et lorsqu'elles y ont séjourné longtemps et qu'elles sont arrivées à leur maturité, elles lui causent une douleur et une démangeaison dont il cherche à se soulager en se frottant contre les rochers échauffés par les rayons du solcil; il se débarrasse ainsi de cette sérosité, qui coule sur les pierres. comme se vident une tumeur ou un clou , lorsque l'accumulation continuelle des matières purulentes les ont fait mùrir et crever, et il en éprouve du soulagement. Lorsque tout le suc contenu dans le nombril, appelé par les Persans nafidjeh, s'est écoulé, la plaie se cicatrise; puis les matières

اسم فارسى اندمل حيفتُذ ثم دفعت اليه موادّ من الدم تجمع ثانية ككونها بدءً فتخرج رجال الثبت يقصدون مراعيها بين تلك الاحجار والجبال فيجدون الدم قد جف على تلك العخور والاحجار قد احكمته المواد وانتجمته الطبيعة في حيوانه وجنفته الشمس واتربته الهوآء فياخذونه فذلك افضل المسك فيودعونه نوانج عندهم قد اخذوها من غزلان اصطادوها مستعدّة معهم فذلك الذي تستعمله ملوكهم وتتهاداة بينهم وتجده التجار في النادر من بلادهم والثبت ذو مدن كثيرة فيضائ مسك كلّ ناحية اليها قال المسعودي وقد اقرت ملوك الصين والترك والهند والنزيج وسائر ملوك العالم للك بابل بالتعظيم وانه اول ملوك العالم ومنزلته فيهم

sanguines s'y portent comme la première sois. Les Thibétains se mettent à la recherche des endroits où paissent les chèvres, au milieu des rochers et des montagnes, et ils trouvent sur les pierres le sang qui s'y est desséché. Cette substance est alors solidisée, car la nature l'a nourrie de la vie de l'animal, le soleil l'a séchée et l'atmosphère lui a fait subir son influence. Ils recueillent ce musc, qui est le meisleur de tous, et le déposent dans des vessies préparées à l'avance et enlevées à des chèvres prises à la chasse. Leurs rois s'en servent pour leur usage personnel, et se l'envoient mutuellement en cadeau; mais les commerçants l'exportent rarement à l'étranger. D'ailleurs le Thibet compte beaucoup de villes dont chacune donne son nom à une espèce de musc.

Les rois de la Chine, des Turcs, de l'Inde, de Zandj et des autres parties du monde, reconnaissent tous la suprématie du roi de Bahel; ils avouent qu'il est le premier souكنولة القرئ الكواكب لان اتلهم اشرف الاقاليم ولانه اكثر الملوك مالا واحسنهم طبعا واكشرهم سياسة وحزما هذا كان فيها مضى وصف ملوك هذا الاقليم لا في هذا الوقت وهو سنة الثنين وثلثين وثلثاية فكانوا يلقبون هذا الملك بشاهان شاه وتغسير ذلك ملك الملوك ومنزلته من العالم منزلة القلب من جسد الانسان والواسطة من القلادة ثم يتلوه ملك المهند وهو ملك للكمة وملك الغيلة لان عند الملوك الكاسرة ان للكمة من الهند بدءها ثم يتلو ملك الهند في المرتبة ملك المهند في الموت المرتبة ملك الصين وهو ملك الرعاية والسياسة واتقان الصين وهو ملك العالم آكثر رعاية وتغقدا من ملك الصين لرعيته من جندة واعوامة وهو ذو باس شديد وقوة ومنعة لد من المنود المستعدة والسراع والسلاح وجندة ذو

verain de l'univers, et qu'il occupe parmi eux le rang de la lune parmi les étoiles, parce que le pays qu'il gouverne est le plus excellent de tous, que lui-même est le prince le plus opulent, le plus riche en bonnes qualités, celui enfin dont le gouvernement est le plus ferme et le plus vigilant. Du moins en était-il ainsi autrefois; mais de nos jours, en l'an 332, on n'en peut plus dire autant. On lui décernait par excellence le titre de chahan chah, c'est-à-dire roi des rois, et on comparait sa place dans le monde à celle du cœur dans le corps, ou au rang que la perle principale occupe au milieu du collier. Après lui vient le roi de l'Inde ou le roi de la sagesse et des éléphants; car il était reconnu parmi les Kosroès de Perse que la sagesse sort originairement de l'Inde. Le troisième rang appartient au roi de la Chine. En effet, aucun prince ne s'applique avec plus de vigilance à bien gouverner ses sujets, soit militaires, soit civils; brave luiارزاق كغعل ملك بابل ثم يتلو ملك الصين ملك من ملوك الترك صاحب مدينة كوشان وهو ملك الطغزغر من الترك يدى ملك السباع وملك الخيل اذ ليس في ملوك العالم اشد باسا من رجاله ولا اشد استيسادا منهم على سغك الدماء ولا أكثر خيلا منه وتملكته فردا بين بلاد الصين ومغاوز خراسان ويدى بالاسم الاعم ايسرخان وللترك ملوك كشيرة واجناس مختلفة لا تنقاد الى ملك الا انه ليس منهم من يداني ملك ثم يتلوة ملك الروم ويدى ملك الرجال وليس في ملوك العالم اصبح من رجالة شم تنساوى ملوك العالم في الترتيب وتنقارب مراتبها وقد تال ذو عناية باخبار العالم وملوكة

même et tout-puissant, il est à la tête de troupes bien équipées, parfaitement armées, et qui reçoivent une paye régulière comme celles du roi de Babel. Ensuite il faut compter celui des rois turcs qui possède la ville de Kouchan et qui commande aux Tagazgaz. On lui donne le titre de roi des bêtes féroces et de roi des chevaux, parce qu'aucun prince de la terre n'a sous ses ordres des guerriers plus valeureux et plus disposés à répandre le sang, et qu'aucun d'eux ne possede un plus grand nombre de chevaux. Son royaume est isolé entre la Chine et les déserts du Khoraçan; quant à lui, il porte le titre de irkhan, et bien qu'il y ait chez les Turcs plusieurs princes et beaucoup de peuples qui ne sont pas soumis à un roi, aucun n'a la prétention de rivaliser avec lui. Ensuite vient le roi de Roum, qui est nommé le roi des hommes, parce qu'aucun prince ne commande à des hommes plus beaux. Les autres rois du monde se trouvent sur une même ligne et sont égaux entre eux par le rang. Un poète, qui s'est beaucoup occupé de l'histoire du monde et des princes qui l'ont gouverné, décrit sommairement les noms

ئ شعر يصف جهلا من مسراتب ملوك العالم وهالكهم واسمائهم

والملك ملكان ساسان وتحطان اسلام مكمة والدنيا خواسان منها بخارى نبلغ الشاهداران والرتى شروانها والجيل جيلان فسرزبان وبطريق وطرخمان

الدار(1) داران ايوان وفدان والارض فارش والاقليم بأبيل وال وللجانبان التُلَندانِ اللَّذا حَشنا والبيكقان وطبرستان فارزها قد رتب الناس جمًّا في مراتبهم فالغرس كسرى وفي الروم القياصروالمستحبش النجاشي والاتواك خاتان

وصاحب صقلية وافريقية من بلاد المغرب قبل ظهور الاسلام كان يدع جرجس وصاحب الاندلس يدعى لذريق وهذا كان اسم سائر صلوك الانبدالس وقد قيل انهم كانواس

des rois et des royaumes, et le rang qu'ils occupent, dans les vers suivants:

Il y a deux palais : Eiwan et Gomdan; deux royaumes : Sassan et Kahtan.

La terre, c'est la Perse; le climat par excellence, c'est Babel; l'islam, c'est la Mekke; le monde, c'est le Khoraçan.

Ses deux côtés dars et rudes sont Bokhara et Balkh, la résidence des

Beilakan et le Tabarestan sont les frontières du monde; Rei en est le Cherwan, puis viennent Djil et Djilan.

Tous les hommes sont divisés en plusieurs classes; il y a des satrapes, des patrices, des tarkhan.

Les Perses ont leurs Kosroès; le pays de Roum, ses Césars; les Abyssiniens, leurs Nedjachis; les Turcs, leurs Khakans.

Le maître de la Sicile et de l'Ifrikiiah, dans le Magreb, avant l'islamisme, s'appelait Djerdjes; celui de l'Espagne, Loderik, qui était un nom commun à tous les rois de cette contrée. Certains auteurs prétendent que ces derniers tiraien t الاشبان وهو المة من ولد يافت بن نوح دثرت هنالك والاشهر عند من سكن الاندلس من المسطين ان لذريق كان من الجلالقة وهو نوع من الافرنجة وآخر لذريق كان من ملوك الاندلس الذى قتله طارق مولى موسى ابن نصير حين افتتح بلاد الاندلس ودخل الى مدينة طليطلة دار شكلتهم ويشقها نهر عظيم يدعى تاجب يخبرج من بلاد البلالقة والوشكند وي المة عظيمة لهم ملك حرب لاهل الاندلس كالجلالقة والافرنجة ويصب هذا النهر الى البحر الودى (1) وهو نهر موسون من انهار العالم وعليه على بعد من مدينة طليطلة مدينة طليبرة ثم قنطرة أعظيمة تبدى قنطرة السيف بنتها ملوك سالغة وي من البنيان الموسون المذكور وانها اعجب ملوك سالغة وي من البنيان الموسون المذكور وانها اعجب

leur origine des Echban, peuple descendant de Japhet, fils de Noé, dont il ne reste plus aucun vestige; mais l'opinion la plus répandue parmi les musulmans qui habitent l'Espagne est que Loderik appartenait par sa naissance aux Galiciens, l'une des nations franques. Le dernier Loderik fut tué par Tarik, affranchi de Mouça, fils de Nossair, lorsqu'il fit la conquête de l'Espagne (méridionale), et s'empara de Tolède, la capitale. Cette ville est traversée par un grand fleuve, nommé Tage, qui vient de la Galice et du pays des Basques, peuple puissant, dont le roi était en guerre avec les habitants de l'Espagne, comme les Galiciens et les Francs. Le Tage, qui se jette dans la Méditerranée, est un des fleuves les plus célèbres du monde; il passe devant la ville de Talavera, à une certaine distance de Tolède, et dans cette ville même les anciens rois ont construit sur lui un grand pont, nommé Kantarat-es-Seif (le pont du sabre). C'est un édifice célèbre et dont les arches sont encore plus remarquebles

عتودا من تنطرة سنجة من الثغر مضري (1) مما يلى سميساط وبلاد سرجة ومدينة طليطاة ذات منعة وعليها اسوار منيعة وتد كان اهلها بعد أن فتحت وصارت لبنى امّية عصوا على الامويين فاقامت مدّة سنين ممتنعة لا سبيل الامويين اليها فلما كان لخمس عشرة والثلثاية افتتحها عبد الرجن ابن عُبّد بن عبد الرجن بن لحكم بن ابن عبد الرجن بن لحكم بن هشام بن عبد الرجن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن مروان بن للحكم الاموى وعبد الرجن هذا هوصاحب الاندلس في هذا الوتت وهو سنة اثنين وثلثين وثلثاية وقد كان عور كثيرا من بنيان هذه المدينة حين افتتحها وصارت دار عملة الاندلس قرطبة الى هذا الوقت ومن قرطبة الى طليطاة الحين من سبع مراحل ومن قرطبة الى المحر مسيرة نحو من

que celles du pont de Sendjeh, à la frontière du Diar-Modar du côté de Samosate et du pays de Serdjeh. La ville de Tolède est entourée de murailles très-fortes. Après la conquête de l'Espagne et sa soumission aux Ommiades, les habitants de cette ville se révoltèrent contre eux, et parvinrent, pendant plusieurs années, à se soustraire à leur autorité. Ce ne fut qu'en l'an 315 que cette place fut reprise par Abder-Rahman, fils de Mohammed, fils d'Abd-Allah, fils de Mohammed, fils d'Abd-er-Rahman, fils d'el-Hakem, fils de Hicham, fils d'Abd-er-Rahman, fils de Moawiah, fils de Hicham, fils d'Abd-el-Melik, fils de Merwan, fils d'el-Hakem; l'Ommiade, lequel Abd-er-Rahman est aujourd'hui, en 332, maître de l'Espagne. Comme Tolède eut beaucoup à sonffrir de ce siège, Cordoue est restée depuis cette époque la capitale du royaume. Cette ville est éloignée de Tolède d'environ

ثلثة ايام ولهم على يـوم من ساحل البحر مـديـنة يقال لها اشبيلية وبلاد الاندلس يكون مسيرة الأرة ومدنة نحـو من اشهرين ولـهـم من المدن المـوصوفة نحـو من اربعين مدينة وتدى بنو امية بها ببنى الخالائف ولا يخاطبون بالخلفاء لان الخلافة لا يستحقها عندهم الا من كان ملكا المحرمين غير انه يخاطب بامير المؤمنين وكان عبد الرحن بن معوية بن هشام ابن عبد الملك بـن مـروان سار الى الاندلس في سنة تسع وثلثين وماية فكلها ثلاثا وثلثين سنة واربعة اشهر ثم هلك فكم بن هشام بن عبد الرحن سبع سنين ثم مكلها ابنه على ما ذكرنا ان صاحبها عبد الرحين بن محد وولى عهد على ما ذكرنا ان صاحبها عبد الـرحين بن محد وولى عهد

sept journées de marche, et de trois journées seulement de la Méditerranée. On doit encore citer Séville, qui est située à une journée de la côte. Il faut près de deux mois pour parcourir ce royaume florissant, qui ne compte pas moins de quarante villes remarquables. Les princes Ommiades, qui y règnent, y sont traités de fils des khalifes, mais non pas de khalifes, parce que ce titre n'appartient qu'aux souverains des deux villes saintes. Toutefois on leur accorde le titre d'emir-el-moumenin (emir des croyants).

Abd-er-Rahman, fils de Moawiah, fils de Hicham, fils d'Abd-el-Melik, fils de Merwan, était parti pour l'Espagne en 139. Il y régna trente-trois ans et quatre mois; puis il mourut et laissa le trône à son fils Hicham, fils d'Abd-er-Rahman, qui l'occupa pendant sept ans. Son fils el-Hakem, fils de Hicham, lui succéda et tint les rênes du gouvernement pendant environ vingt ans. L'un de ses descendants, Abd-er-Rahman, fils de Mobammed, règne aujourd'hui,

عبد الرحن من هذا الوقت ابنه للحكم احكم الناس سيرة واجله عدلا وقد كان عبد الرحن صاحب الاندلس في هذا الوقت المقدّم ذكرة غرا سنة سبع وعشرين وثلثاية في اربد من ماية الف من الناس فنزل على دار محللة للحلالة وي مدينة يقال لها سمورة عليها سبعة اسوار من عبب البنيان قد احكمتها الملوك السالغة بين الاسوار فصلان وخنادق ومياة واسعة وافتتح منها سورين ثم ان اهلها ثابوا على المسطين فتلوا منهم من ادركه الاحصاء وهن عرف اربعون الغا وقيل فتلوا منهم من ادركه الاحصاء وهن على المسطين واخذ ما خسون الفا وكانت المحلين من شغور الاندلس ما يلى الافرنجة كان بايدى المسطين سنة ثلثين ومدينة اربونة خرجت من ايدى المسطين سنة ثلثين

ainsi que nous l'avons dit plus haut. L'héritier présomptif de la couronne est son fils el-Hakem, le plus sage et le plus équitable de tous les hommes. Ce même Abd-er-Rahman, qui règne en Espagne, fit de nos jours, en 327, une expédition contre les infidèles. A la tête d'une armée de plus de cent mille soldats, il alla mettre le siège devant Zamora, capitale de la Galice. Cette place est entourée de sept murailles d'une construction remarquable, et que les anciens rois ont cherché à rendre inaccessibles, en établissant entre chacune d'elles des talus et de vastes fossés remplis d'eau. Abd-er-Rahman se rendit d'abord maître des deux premières enceintes; mais les habitants firent ensuite une sortie contre les musulmans, et leur firent subir une perte que les états officiels portent à quarante mille, et suivant d'autres, à cinquante mille hommes. Les Galiciens et les Basques prirent alors l'offensive et arrachèrent aux musulmans les villes situées sur la frontière de l'Espagne du côté des Francs, telles qu'Arbouna (Narbonne), qu'ils perdirent en 330 avec

وثلثاية مع غيرها مما كان في ايديهم من المدن والصون وبقي ثغر المسلمين في هذا الوقت وهو سنة اثنين وثاثين وثائية من شرق الاندلس طرطوشة على ساحل بحر الروم وها يلى طرطوشة آخدا في الشمال افراغة على نهر عظيم ثم لاردة ثم بلغنى ان هذه المثغور تبلاق الافرنجة وهي اضيق مواضع الاندلس وقد كان قبل الثالثانية ورد الى الاندلس مراكب في البحر فيها الون من الناس فاغارت على سواحلهم زعم اهل الاندلس انهم المدة من المجوس تظهر اليهم في هذا المجر في ما مايتين من السنين وان وصولهم الى بلادهم من خليج يعترض من جدر اقبانس وليس من الخليج الذي عليم المنار الناس وارى والله اعم أن هذا الخاج متصل بحر مايطس وان هذه الامة هم الروس الذي قدمنا ذكرهم فيا

d'antres places et châteaux qu'ils avaient eus en leur possession. De nos jours, en 332, la frontière des musulmans, à l'est de l'Espagne, passe à Tortosa, sur la côte de la Méditerranée, puis dans la même direction, en tirant vers le nord, à Afragah (Fraga), bâtie sur une grande rivière, et enfin à Lerida. C'est à partir de ce point, où l'Espagne est le plus resserrée, que commencent, ainsi que je l'ai appris, les terres appartenant aux Francs.

Subject things in far of a new fell broads nice was

Antérieurement à l'an 300, des vaisseaux portant des milliers d'hommes ayant abordé en Espagne, où ils commirent beaucoup de ravages sur les côtes, les habitants prétendirent que ces ennemis étaient des Mages qui venaient les attaquer tous les deux cents ans et pénétraient dans la Méditerranée par un autre canal que celui sur lequel sont bâtis les phares d'airain. Quant à moi, je pense (Dieu soul sait la vérité) qu'ils arrivaient par un canal communiquant سلف من هذا الكتاب اذ كان لا يقطع هذة المحار المتصلة بمحر اقيانس غيرهم وقد اصيب في المحر الروى بين جزيرة اقريطش الواح المراكب الساج المثقبة المحيطة بليف النارجيل من مراكب قد عطبت تقاذفت بها الامواج من مياة الابحار وهذا لا يكون الآغ المحر للحبشي لان مراكب المحر الروى والعرب كلها ذوات مسامير ومراكب المحر للبشي لا يثبت فيها مسامير للديد لان مآء المحر يذيب للديد فترق فيها مسامير في المحر فتضعف فاتخذ اهلها للحياطة بالليف بدلا منها وطلبت بالمحم والنورة فهذا يدل والله اعلم على اتصال المحار وان المحر ها يلى الصين وبلاد السيلي يدور على بلاد

avec les mers Mayotis et Nitas, et que c'étaient des Russes dont nous avons parlé dans cet ouvrage; car ces peuples étaient les seuls qui naviguassent sur ces mers que certains détroits relient à l'Océan. On a déjà trouvé dans la Méditerranée, du côté de l'île de Crète, des planches de bois de tek, percées de trous et reliées ensemble par des attaches faites de filaments de cocotier; elles provenaient de vaisseaux naufragés qui avaient été le jouet des vagues, Or ce genre de structure n'est en usage que sur les côtes de la mer d'Abyssinie. Les vaisseaux qui naviguent dans la Méditerranée et ceux des Arabes sont tous pourvus de clous; tandis que dans la mer d'Abyssinie les clous de fer n'offrent aucune solidité, parce que l'eau les ronge, les fait fendre et les rend cassants, ce qui force les constructeurs à les remplacer, pour joindre les planches, par des filaments enduits de graisse et de goudron. Il faut donc conclure de tout cela que les mers communiquent entre elles, et que, du côté de la Chine et du pays de Sila, les eaux, tournant autour des régions

الترك ويغضى الى بلاد المغرب من بعض خلجان اقيانس التحيط وقد كان وُجد بساحل بلاد الشام عنبر قذن به التحر وهذا من المستنكر في البحر الروى الذي لم يعهد فيه من قديم الدهر مثله وعكن ان يكون سبيل وقوع العنبر الى هذا البحر سبيل ما ذكرنا من الواح مراكب البحر الصيني والله اعلم بكيفية ذلك والعنبر كثير ببحر الاندلس يجهر الى مصر وغيرها ويجل الى قرطبة من ساحل لها يقال له شفتريس وشدونة تبلغ الاوقية منها بالاندلس ثلثة مشاقيل ذهب والاوقية بالبغدادي وتباع بمصر اوقيته بعشرة دنانلير وهو عنبر غير جيد ويمكن ان هذا العنبر الواقع الى محر الارداس الى هذا البحر لاتصال الما ضربته الامواج من محر الاندلس الى هذا البحر لاتصال الما

occupées par les Turcs, coulent vers le Magreb par l'un des canaux qui viennent de l'Océan. On a trouvé aussi sur les côtes de Syrie de l'ambre rejeté par la mer, et cependant la présence de cette substance dans la Méditerranée est inexplicable, puisqu'on ne l'y a jamais renconfrée depuis les temps les plus reculés; elle n'a donc pu y arriver que par la même voie qu'ont suivie les planches des vaisseaux dont nous parlions tout à l'heure. Au surplus, Dieu seul sait comment tout cela s'est passé. Du reste, l'ambre est abondant sur la côte (occidentale) de l'Espagne, et on l'expédie en Égypte et dans d'autres pays; on l'apporte à Cordone des deux ports de Santarem et de Sidonia; il est d'one qualité inférieure. L'ocque de Bagdad se vend en Espagne trois mitkals d'or, et en Égypte dix dinars. Il est possible que l'ambre qu'on a trouvé dans la Méditerranée y ait été porté de la mer d'Espagne par la communication qui existe entre elles.

وبالاندلس معدن عظم المغضة ومعدن المريبق ليس بالجيد يجهر الى سائر الاسلام والكفر وكذلك يجل من بلاد الاندلس الزعفران وعروق الرجبيل واصول الطيب خسسة اصنان المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران كلها تجل من ارض الهند وما اتصل بها الا الزعفران والعنبر ويوجد بارض الزنج والشحر والاندلس وانواع الاناوية خسة وعشرون صنفا (أ) وي السنبل والقرنفل والصندل والجوزبوا والورد والسليخة والزنب والقرفة والعرنوة والقاتلة والكبابة والهالبوا وحب المنشم والفاعيرة والمحكب والورس والعسط والاطفار والبرنك والمندو واللاذن والمبعة والقنبيل وقصب الدريرة والربادة والربادة والدريرة والربادة

L'Espagne possède des mines considérables d'argent et de vif-argent; les produits, qui sont de qualité inférieure, sont expédiés dans tous les pays musulmans et infidèles. On en exporte aussi le safran et la racine de gingembre. Les cinq parfums principaux, le musc, le camphre, l'aloès, l'ambre et le safran, viennent de l'Inde et des contrées limitrophes, sauf le safran et l'ambre qui se trouvent aussi dans le pays de Zendj, dans l'ech-Chihr et l'Espagne. Quant aux aromates, on en compte vingt-cinq espèces principales : la jacinthe, le girofle, le bois de sandal, la muscade, la rose, la casse, le salia agyptiaca, la canelle, le karnona, le cardamome, le cubèbe, le cardamome vulgaire, la graine de menchem, la racine du nymphesa, le mehleb, le wars (safran du Yemen), le costus, l'azfar, le bernedi (drogue médicinale), la gomme de lentisque, le ladanum ou ciste, le styrax, la graine du satonicam, le jonc odorant et la civette. Nous avons déjà donné une description des mines d'argent, d'or et de vif-argent, ainsi que de toutes les espèces de parوسائر انواع الطيب في كتابنا اخبار الزمان فاغنى ذلك عن الاكثار من وصغه في هذا آلكتاب ولبصر المغرب اخبار عجيبة فيها قرب منه من عائر السودان وأقصى ارض المغرب وقد ذكر ذو العناية بشان اخبار المعالم ان ارض المبشة وسائر السودان كلها مسيرة سبع سنين وان ارض مصر جزء واحد من سنين جزء من ارض السودان وان جزء السودان جزء من ارض السودان وان جزء السودان جزء واحد من الارض كلها والارض كلها مسيرة خسماية عام ثلث عران وثلث بوارى غير مسكونة وثلث بحار ويتصل اتاضى السودان العراق بآخر بلاد ادريس بن عبد الله بن السن بن السين بن على بن إي طالب من ارض المغرب وفي بلاد تلسان وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادني وبين السوس الادني وبين السوس السدي والمدن وبدين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادني وبين السوس السدة وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادني وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد الموس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين السوس وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الدن وبين المسوس المسائلة وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد السوس الادن وبين المسوس المسائلة وتاهرت وبلاد الغاس ثم بلاد الغاس ثم بلاد الغاس ثم بلاد الغاس ثم بلاد المسون المسائلة وتاهرت وتاهرت

La mer du Magreb, dans le voisinage des côtes du Soudan et de l'extrême Occident, offre beaucoup de particularités remarquables. Un savant qui s'est adonné à l'étude de la géographie prétend qu'il ne faut pas moins de sept ans de marche pour parcourir l'Abyssinie et tout le Soudan; que l'Égypte n'est que la soixantième partie du Soudan, qui n'est lui-même que la soixantième partie de la terre; enfin qu'on ne peut mettre moins de cinq cents ans pour parcourir la terre, dont un tiers est cultivé, un tiers désert et sans habitations, et un tiers couvert par les eaux. Les confins du pays des nègres qui vont nus touchent au royaume d'Idris, fils d'Abd-Allah, fils de Haçan, fils de Hoçein, fils d'Ali, fils d'Abou Taleb, dans le Magreb, savoir : les territoires de Tlemsan, de Tahart et d'el-Fas. Ensuite vient le pays de Sousel-Adna, qui est distant de Kaïrowan d'environ deux mille

الادن وبين بلاد القيروان نحو الني ميل وثلثهاية ميل وبين السوس الادن وبين السوس الاقتصى من المسافة نحو من عشرين يوما عائر متصلة الى ان يتصل ذلك بوادى الرمل والقصر الاسود ثم يتصل ذلك بمغاوز الرمل التى فيها المدينة المعروفة بمدينة النحاس وتباب الرصاص التى صار اليها موسى بن نصير في ايام عبد الملك بن مروان وما رأى فيها من المجائب وقد ذكر ذلك في كتاب يتداولا الناس وقد قيل ان ذلك في مغاوز تتصل ببلاد الاندلس وهي الارض الكبيرة وقد كان مهون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسام الغارسي وهو اباضي المذهب وهو الذي انشا في ذلك البلد مذهب الخوارج وقد قيل انهم من بقايا الاشبان عجر تلك مذهب الخوارج وقد قيل انهم من بقايا الاشبان عجر تلك

trois cents milles, et d'environ vingt journées de marche de Sous-el-Aksa, sur un parcours constamment fertile et cultivé : mais au delà de ce dernier point on arrive au Wadi-er-Remel, puis au château Noir et aux déserts de sable dans lesquels se trouve la ville connue sous le nom de Medinet-en-Nouhas (la ville de cuivre) et les coupoles de plomb. C'est à cet endroit que se rendit Mouça, fils de Nossair, du temps d'Abd-el-Melik, fils de Merwan, et qu'il y vit toutes les merveilles dont il a donné la description dans un livre que tout le monde connaît. D'autres disent que cette ville se trouvait dans les déserts qui avoisinent l'Espagne et que l'on appelle la grande terre. Meimoun, fils d'Abd-el-Wahhab, fils d'Abd er-Rahman, fils de Rustem le Persan, qui était Ibadite et avait propagé dans ce pays la secte des Kharedjites, qu'on dit être des restes des Echban, avait le premier rendu ce pays florissant, bien qu'il eût eu plusieurs guerres à soutenir

من هذا الكتاب تنازع الناس في الاشبان ومن قال انهم من الغرس ناقلة من بلاد اصبهان وفي هذا السقع من بلاد المغرب خلق من الصغرية الخوارج لهم مدن محدنة مشل مندينة ترغية وفيها معدن كبير الغضة وهو مما يلي الجنوب يستصل ببلاد الحبسة والحرب بينهم سجال وقد ذكرنا في كتابنا اخبار الزمان خبر المغرب ومدنها ومن سكنها من الخوارج والاباضية والصغرية ومن سكن المغرب من المعتزلة وما بسينهم وبين الخوارج من الحروب وذكرنا خبر ابن الاغلب التهمي وتولية المنصور له على المغرب ومقامة ببلاد افريقية وغيرها من امرة في ايام الرشيد وقداول ولدة بلاد افريقية وغيرها من بلاد المعرب الله من عبد الله المعرب ال

contre les Talébites. Nous parlerons plus bas, dans cet ouvrage, des opinions différentes qui règnent sur les Echban, que quelques personnes sontiennent être des Persans venus d'Ispahan. Dans cette partie du Magreb vivent beaucoup de Sofarides hérétiques, qui y possèdent des villes très-populeuses, comme celle de Torguiah, où il y a une riche mine d'argent. Cette ville est située vers le midi, sur les confins de l'Abyssinie, avec laquelle elle est continuellement en guerre. Nous avons déjà donné des renseignements, dans nos Annales historiques, sur tout ce qui concerne le Magreb, ses villes, ses habitants hérétiques, tels que les Ibadites et les Sofarides, ainsi que les Motazales, avec lesquels ils vivent en rapports d'hostilité. Nous y avons parlé aussi d'Ibn el-Aglab et-Temimi. qui, placé par el-Mansour comme gouverneur du Magreb, se fixa dans l'Ifrikiiah; nous avons dit comment, à la suite des événements qui eurent lieu du temps d'er-Rechid, ses descendants se sont transmis la possession de l'Ifrikiiah et d'autres parties du Magreb, jusqu'au

بن ابرهيم بن احد بن الاغلب بن ابرهم بن محد بن الاغلب بن ابرهم بن سالم بن سوادة التحصي من راس الدعاة لبني العباس فاخرجه عنها ابو عبد الله المحتسب الصوق الدامي لصاحب المهدية حين ظهر في كتامة وغيرها من احياء البربر وذلك في سنة سبع وتسعين ومايتين في ايام مقتدر بالله ومسيره الى الرافقة وكان هذا المحتسب من مدينة رام هرمز من كور الاهواز ونعود الى ذكر مراتب الملوك ونسق ما بتى من الممالك على البحر البشي الذي شرعنا في وصغه من عليم فنقول ان ملك النزيج فليهمي ملك الان كركنداج ملك الميرة من بني نصر النعمانية والمناذرة ملك جبال طبرستان يدعا قارن والجبل المعرون به وبولده الى هذا

moment où Abou-Nasr-Ziadet-Allah, fils d'Abd-Allah, fils d'Ibrahim, fils d'Ahmed, fils d'el-Aglab, fils d'Ibrahim, fils de Mohammed, fils d'el-Aglab, fils d'Ibrahim, fils de Salim, fils de Sowadeh et-Temimi, chef des missionnaires des Abbassides, prit les rênes du gouvernement. Il fut dépossédé en 297, du temps d'el-Moktadir-Billah, lorsqu'il se rendait à er-Rafikah, par l'inspecteur des poids et mesures, Abd-Allah es-Soufi, missionnaire du chef des Mehdites, qui commença ses prédications à Ketameh et parmi les autres tribus berbères. Ce dernier était originaire de Ram-Hormuz, ville du district d'el-Ahwaz.

Revenons aux différents rois de la terre et à l'énumération des royaumes qui nous restent à décrire sur le littoral de la mer d'Abyssinie. Le roi de Zendj s'appelle Flimi; celui des Alains, Kerkendadj; celui de Hirah, de la samille des Beni-Nasr, Noman et Mondir; celui des montagnes du Tabarestan, Karen; une de ces montagnes est nommée en الوقت ملك الهند البلهري ملك تنوج من ملوك السند بؤورة هذا اسم كلّ ملك يلى القنوج وهنا مدينة يقال لها بؤورة باسم ملوكهم وقد صارت اليوم في حير الاسلام وهي من المال المولتان ومن هذة المدينة يخرج احد الانهار التي اذا اجتمعت كانت نهر مهران السند الذي زعم الجاحظ انته من النيل وزعم غيرة انه من جيحون خراسان وبؤورة هذا الذي هو ملك القنوج هو ضدّ البلهري ملك الهند وميلك قندهار من ملوك السند وجبالها يدعي عج وهذا اسمة الاعم ومن بلاده بخرج النهر المعرون برائد وهو احد الانهار الموبوط ونهر من المند منها والقندهار يُعرن ببلاد السند وجبالها يعرى ببلاد السند وجبالها يعرن ببهاطل ويجتاز ببلاد الرهبوط وهي بلاد السند وجبالها يعرن ببهاطل ويجتاز ببلاد الرهبوط وهي بلاد القندهار

and and a wife delicated the differential the core Karen ou Ben-Karen, Celui de l'Inde s'appelle Balhara, celui de Kanoudi, dans le Sind, Baourah, et c'est là le nom que portent tous les princes de ce pays; on y trouve aussi la ville de Baoura qui, anjourd'hui, est dans le giron de l'islamisme et est dans les dépendances du Moultan. C'est d'elle que sort un des fleuves dont la réunion forme le Mehran du Sind, dérivé du Nil, suivant el-Djahiz, et du Djeïhoun du Khoraçan, suivant d'autres écrivains. Le roi de Kanoudi Baourah est l'adversaire du Balhara, roi de l'Inde. Le roi de Kandahar, l'un des rois du Sind et de ses montagnes, porte toujours et généralement le nom de Hahadj; c'est de son territoire que coule le Raid, l'un des cinq fleuves dont la réunion forme le Mehran. Kandahar est connu sous le nom de pays des Rahpout. Un troisième fleuve sur les cinq sort de la montagne appelée Behatil, dans le Sind, et traverse le

والنهر الرابع يخرج من بلاد كابل وجبالها وهي تخبوم السند ها يلى بست وغزنين وذرعون والرخ وبلاد الداور هما يلى بلاد تجستان ونهر من للخمسة بخرج من بلاد قشمير وملك قشمير يعرف بالراى هذا الاسم الاعم لسائر ملوكهم وقشمير هذا من ممالك السند وجباله همكلة عظيمة يحتوى مملكها من مدن وضياع على نحو من ستين الغا الى سبعين الغا لا سبيل لاحد من الناس لبلدة الله من وجه واحده ويغلق على جميع ما ذكرنا من ملكه باب واحد لان ذلك في جبال شوامح ذات منعة لا سبيل للرجال ان تتسلقوا عليها ولا للوحش ان يلحق بعلوها ولا يلحقها الله الطير وما لا جبل فيدة فاودية وعرق واشخار وغياض وانهار ذات منعة من شدة الانصباب وللريان وغيرها والم ذكرنا من منعة هذا للهيل فشهور بارض خراسان وغيرها

territoire des Rahpout ou le Kandahar. Le quatrième fleuve prend son origine dans les montagnes de Kaboul, sur la frontière du Sind, dans la direction de Bost et de Gaznin, de Deroun, de Rokhedj et du pays de Dawer, du côté du Sedjestan. Le cinquième prend naissance dans le Kachmir, dont le roi porte généralement le nom de Rai. Kachmir fait aussi partie du Sind : c'est un pays montagneux, formant un grand royaume, qui ne renferme pas moins de soixante ou soixante et dix mille villes on villages. Il est inaccessible, excepté d'un côté, et l'on o'y peut pénétrer que par une seule porte. En effet, il est renfermé entre des montagnes escarpées et inabordables, que personne ne saurait gravir, puisque les hêtes fauves même n'en atteignent point le sommet, et que les oiseaux seuls peuvent y parvenir. Là où les montagnes cessent, il y a des vallées impraticables, d'épaisses forêts, des jungles et des fleuves dont le cours impétueux est من البلاد وذلك احدى عجائب الدنيا فاما مملكة بؤورة هوملك القنوج فان مسافة مملكته نحو من عشوين وماية فرسخ في مثلها فراسخ سندية الغرسخ ثمانية اميال بهذا الميل وهذا الملك الذي قدمنا ذكره فيما سلف ان له جيوشا اربعة على مهاب الرياح الاربع كل جيش سبع ماية الف وقيل تسع ماية الف فيحارب بحيش الشمال صاحب المولتان ومن معه في ذلك الثغرمن المسلمين ويحارب بحيش البنوب البلهري ملك المانكير وبالجيوش الماقية من يلقاة من كل وجه من الملوك ويقال ان والحيوش الماقية من المدن والقوى والفياع مملكه بحيط في مقدار ما ذكرنا من المسافة من المدن والقوى والفياع ما يدركة الاحصاء والعدد الف الف وثمانماية الف وترية بين المجار وانهار وجبال ومروج وهو قليل الفيانة من

infranchissable. Ce que nous disons ici de l'impossibilité de gravir ces remparts naturels du Kachmir est connu de tout le monde dans le Khoraçan et ailleurs, ce qui fait de ce

royaume une des merveilles de la terre.

Le royaume du Baourah, roi de Kanoudj, a une étendue de près de cent vingt parasanges carrées, en parasanges du Sind mesurant chacune huit milles de ce pays. Ce roi, dont nous avons déjà parlé, a quatre armées, selon les quatre directions des vents; chacune d'elles compte sept cent mille ou même neuf centmille hommes. L'armée du nord est destinée à faire la guerre au prince du Moultan et aux musulmans, ses sujets, qui sont établis sur cette frontière; l'armée du sud opère contre le Balhara, roi de Mankir; quant aux deux autres armées, elles se portent partout où un ennemi vient à se présenter. On dit que son royaume, dans l'étendue que nous avons indiquée plus haut, comprend un chiffre officiel de dix-huit cent mille villes, villages ou bourgs, situés au milieu d'un pays boisé, bien arrosé, montagneux et riche en

بين الملوك ورسمة لحربة الغا فيل حربية تقاتل وذلك ان الغيل اذا كان فارها ممارسا شجاعا وان كان راكبة فارسا وفي خرطوم الغيل القرطكل وهو نوع من السيون وخرطومة مغشى بالررد والحديد وعلية تجافيف قد احاطت من القرن والحديد وكان حولة خسماية راجل يمنعونه ويحرزونه من ورائع محارب ستّة الان فارس وقام بهم وادناها اذا كان معه خسماية راجل كرعلى خسة الان فارس ودخل وخرج وجال عليها كالرجل على الغرس وهذا رسم فيلها في سائر حروبها فاما صاحب المولتان فقد قلنا أن الملك في ولد أُسامة بن لوى بن غالب وهو ذو جيش ومنعة وهو ثغر من ثغور المسلمين الكبار وحول وهو ذو جيش ومنعة وهو ثغر من ثغور المسلمين الكبار وحول يقع المواتية المولتان من ضياعة وقراة عشرون وماية الف قرية ها يقع

prairies. Ce prince ne possède que peu d'éléphants en comparaison des autres rois; il en a deux mille dressés pour le combat. Un éléphant agile, attentif, courageux, monté par un bon cavalier, la trompe armée d'une espèce de sabre appelé kartal, et recouverte d'une cotte de mailles, le corps garni d'une armure de corne et de fer, flanqué de cinq cents hommes qui le défendent et le protégent par derrière, pent lutter contre six mille cavaliers; il n'en est point qui, avec une semblable escorte, ne puisse en attaquer au moins cinq mille, pénétrer dans leurs rangs, en ressortir et les harceler de toutes parts, exactement comme pourrait le faire un homme maniant un cheval; c'est ainsi que ces peuples font manœuvrer les éléphants dans toutes leurs guerres.

Quant à la royauté du Moultan, nous avons déjà dit qu'elle appartenait aux descendants de Oçama, fils de Lowai, fils de Galeb, qui commandent à une puissante armée. Moultan est, pour les musulmans, une place frontière, autour de laquelle. عليها الاحصاء والعدد وفيه على ما ذكرنا الصنم المعرون بالمولتان يقصده السند والهند من اقصى بالادهم بالنذور من الاموال والجواهر والعود وانواع الطيب وحج اليه الالون من الناس واكثر اموال صاحب المولتان ها يجل الى هذا الصنم من الاعواد السرية من العود القارى الخالص الذي يبلغ منه المن مايتي ديفار واذا ختم بالخاتم الترفيد كا يوثر في الشمع وغير ذلك من الحجائب الذي يجل اليه واذا نرلت الملوك من الكار على المولتان وعجر المسلمون عن حربهم هددوهم بكسر هذا الصنم وتعويرة فترحل الجيوش عنهم عند ذلك وكان دخولي الى بلاد المولتان بعد الثلثاية والملك بها ابنو وكان دخولي الى بلاد المولتان بعد الثلثاية والملك بها ابنو

on compte officiellement cent vingt mille bourgs et villages. Nous avons aussi parlé de l'idole qu'elle renferme dans ses murs et qui est connue sous le nom de Moultan. On y vient des parties les plus reculées du Sind et de l'Inde, pour déposer à ses pieds de riches ex-voto, en argent, en pierres précieuses, en bois d'aloès et en toute espèce de parfums ; des · milliers de personnes font ce pelerinage. Le roi du Moultan tire la plus grande partie de son revenu de l'aloès por de Komar, le premier de tous en qualité, qu'on apporte à cette idole, dont un man vaut deux cents dinars, et qui recoit l'empreinte du cachet, comme la cire, sans compter les autres merveilles dont on lui fait présent. Toutes les fois que les rois infidèles marchent contre Moultan, et que les musulmans se voient hors d'état de leur résister, ils les menacent de briser l'idole ou de la mutiler, ce qui suffit pour décider les ennemis à la retraite. Lors de mon arrivée dans cette ville après l'an 300, le prince régnant s'appelait Aboulالى بلاد المنصورة فى هذا الوقت والملك عليها ابو المنذر عربى عبد الله ورايت بها وزيرة رياحا وابنية محدا وعليا ورايت بها رجلا من العرب سيدا من ساداتها ومكلا من ملوكها وهو المعرون بجرة وبها خلق من ولد على بن ابي طالب رضى الله عند ثم من ولد على بون على وولد محدد بن على وبين ملوك المنصورة وآل ابي الشوارب القاضى قرابة ووصلة ونسب وذلك ان ملوك المنصورة الذين الملك فيهم فى وقتنا هذا من ولد هبار بن الاسود ويعرفون ببنى عربين عبد العريز القرش وليس هو عربي عبد العريز القرش وليس هو عربي عبد العريز بن مروان الامون فاذا اجتاز جبع من ذكرا من الانهار ببلاد فرج بيت الذهب

Lehab el-Munebbih, fils d'Açad le Koreïchite, descendant de Oçama.

C'était à la même époque que je visitai le territoire de Mansourah. Abou'l-Moundir-Omar, fils d'Abd-Allah, y régnait alors; j'y vis son vézir Riiah ainsi que ses deux fils Mohammed et Ali. J'y connus encore un seid arabe, d'un très-haut rang, appelé Hamzah. Un grand nombre des descendants d'Ali, fils d'Abou-Taleb, par Omar et Mohammed, y avaient fixé leur résidence. Entre les rois de Mansourah et la famille du kadi Abou-ech-Chewarib il y a une parenté étroite et une origine commune; en effet, les princes qui occupent aujourd'hui le trône de ce pays descendent de Habbar, fils d'el-Aswad, et ils sont connus sous le nom de fils d'Omar, fils d'Abdou'l-Aziz, le Koreïchite, qu'il ne faut pas confondre avec Omar, fils d'Abdou'l-Aziz, fils de Merwan, l'Ommiade.

Lorsque les cinq fleuves que nous avons nommes ont dépassé la porte de la maison d'Or, ou Moultan, ils se réuوهو المولتان اجتمعت بعد المولتان بثلاثة ايام فيها بين المولتان والمنصورة في الموضع المعروف بدوشاب فاذا انتهى جميع ذلك الى مدينة الرور من غربها وهي من الهال المنصورة سمّى هنالك مهران ثم ينقسم قسمين ويصبّ كلا القسمين من هذا المآء العظم المعروف بمهران السفيد في مدينة شاكرة من المال المنصورة في البحر المهندي وذلك على مقدار يبومين من مدينة الديبُل والمسافة من المولتان الى المنصورة خسية وسبعون فريخا سندية على ما ذكرنا والغرج ثمانية اميال وجميع ما المنصورة من الضماع والقرى مما يضان المها ثلثهاية وجميع ما المنصورة من الضماع والقرى عما يضان المها ثلثهاية من جنس يقال لهم الميد (أ) وهم نوع من السند وغيره من الاجناس وهم ثغر السند وكذلك المولتان من ثغور السفيد

chi naisant an in moine signatur anno in aisteil in maringine anno a nissent à trois journées de cette ville, entre elle et Mansourah, dans un endroit appelé Douchab. Arrivé ensuite à l'onest de la ville de Rour, qui est une dépendance de Mansourabi le fleuve prend le nom de Mehran. Plus tard il se divise en deux branches, et les deux branches du grand fleuve, appelé Mehran du Sind, se jettent dans la mer de l'Inde à la ville de Chakirah, dépendance de Mansourah, à deux journées de distance de la ville de Deïboul. De Moultan à Mansourah il y a soixante et quinze parasanges sindiennes, c'est à dire des parasanges de huit milles. Le territoire de Mansourah comprend trois cent mille fermes on villages, situés dans un pays fertile, bien planté et bien cultivé. Ce royaume est en guerre continuelle avec un peuple appelé El-Meid, originaire du Sind, et avec d'autres races. Il est situé sur la frontière du Sind, comme Moultan et ses dépendances. Son nous de Mansourah loi

ومما اضيف اليها من العمائر والمدن وسميت المنصورة باسم منصورين جهور عامل بسي امية ولملك المنصورة فيلة حربية وهي مُمانون فيلا رسم كلُّ فيل ان يـكـون حـوله على ما ذكــرنا خسماية راجل وانه يحارب الوفا من للنيل على ما ذكرنا ورايت لد فيلين عظيمين كانا موصوفين عند ملوك السند والهند لما كانًا عليهما من الباس والنجدة والاقدام على فكَّ للبيوس وكان اسم احدها منفرقلس والاخر حيدرة ولمنفرقلس هذا اخبار عجيبة وافعال حسنة في مشهورة في تلك البلاد وغيرها منها أنه مأت بعض سواسه فمكت أياما لا يطعم ولا يسسرب يبدى للنين ويظهر الانين كالرجل للزين والدموع تجرى من عيسية لا تنقطع ومنها انه خرج ذات يوم من دايرة وهي دار vient de Mansour, fils de Djemhour, que les Ommiades y avaient placé comme gouverneur. Le roi possède quatrevingts éléphants de guerre. Il est d'usage que chaque éléphant soit entouré de cinq cents fantassins, et qu'il combatte ainsi des milliers de cavaliers, comme nous l'avons déjà expliqué. J'ai vu chez ce prince deux éléphants d'une taille colossale, et qui étaient renommés chez tous des rois du Sind et de l'Inde pour leur force, leur courage et leur intrépidité dans le combat. L'un s'appelait Manfaraklas et l'autre Haïdarah. On raconte du premier des traits remarquables et dont tous les habitants de ces contrées et des pays environnants out entendu parler. Une fois qu'il avait perdu un de ses cornacs, il resta plusieurs jours sans vouloir prendre aucune nourriture; il s'abandonnait à sa douleur et poussait des gémissements comme un homme profondément affligé; les larmes coulaient continuellement de ses yeux. Une autre fois, Manfaraklas, suivi de Haïdarah et du reste des الغيلة وحيدرة وراءة وباق الثهانين تبع لهما فانتهى منفرقلس في سيرة الى شارع قليل العرض من شوارع المنصورة فغاجاً في مسيرة امراة على حين غغلة منها فلما ابصرت به دهشت واستلقت على قغاها من الجنرع فانكشفت عنها اطهارها وسط الطريق فلما راى ذلك منفرقلس وقف يعرض الشارع مستقبلا بجنبه الايمن يمن وراة من الغيلة مانعا لهم من النفوذ من اجل المراة واقبل يشير اليها بخرطومه بالقيام وجع عليها ثيابها ويستر منها ما بدا الى ان استقلت المراة وتحرحرت عن الطريق وعاد اليها روحها فاستقام الغيل في طريقه واتبعته الغيلة والغيلة اخبار عجيبة الحربية منها والعمالة منها ما لا تحارب فتجر المجل وتجل عليها الاترة وتستعمل في دراس الروز وغيرة من الاقوات كدروش البقر في البيدر وسنذكر فيها

quatre-vingts éléphants, sortit de la daïrah ou écurie. Arrivé à une rue étroite de Mansourah, il se trouva subitement face à face avec une femme, qui était loin de s'attendre à une pareille rencontre. Frappée de terreur à sa vue, cette malheureuse perdit la tête, et tomba à la renverse au milieu de la rue, en découvrant les parties les plus secrètes de son corps. Aussitôt Manfaraklas s'arrêta, et, se posant en travers de la rue, il présenta son côté droit aux éléphants qui le suivaient, pour les empécher d'avancer. Puis, agitant sa trompe comme pour faire signe à la femme de se relever, il ramena sur elle ses vétements et l'en recouvrit. Ce ne fut qu'après qu'elle se fut soulevée pour lui faire place, et qu'elle eut repris ses sens, qu'il poursuivit son chemin avec tous ses compagnons. Il y aurait encore bien d'autres choses extraordinaires à raconter, non-seulement sur les éléphants de guerre, mais encore sur les éléphants employés aux travaux, tels que tirer

يرد من هذا الكتاب في اخبار النه الغيلة وكونها في بلادها اذ ليس في سائر الممالك اكثر منها في بلاد النه وهي وحشية هنالك كلها فهدة جهل من اخبار ملوك السند والهند ولغة السند خلان لغة الهند والسند عما يلى الاسلام ثم الهند ولغة اهل المانكير وفي دار عملة البلهري كيرية مضافة الى السقع وفي كرة ولغة ساحله مثل سيمور وسوبارة وتانه وغير ذلك من مدن الساحل لارية وبلدتهم مضافة الى البحر الذي هم عليه وهو لاروى وقد تقدّم ذكرة فيما سلف من هذا الكتاب ولهذا الساحل انهار عظيمة فيما سلف من هذا الكتاب ولهذا الساحل انهار عظيمة تحرى من الجنوب بالضدّ من انهار العالم وليس في انهار العالم

les voitures, porter des fardeaux, battre le riz et d'autres grains encore, comme font les bœufs qui travaillent dans l'aire. Plus bas dans ce livre, lorsqu'il sera question du pays de Zendj, nous parlerons de l'éléphant et de sa manière de vivre dans cette contrée, où il est plus multiplié qu'en tout autre endroit, et où il vit à l'état sauvage. Pour le moment, nous nous bornons à des notions sommaires sur les rois du Sind et de l'Inde.

La langue du Sind est différente de celle de l'Inde. Le Sind est le pays qui avoisine les contrées musulmanes; l'Inde est située plus à l'orient. Les habitants de Mankir, capitale du royaume du Balhara, parlent le kiriah, langue ainsi appelée du pays de Karah, où elle est en usage. Sur le littoral, comme à Saimour, à Soubarah, à Tanah, etc. on parle le lari; ces provinces empruntent leur nom à la mer Larewi, sur les côtes de laquelle elles sont situées, et dont nous avons parlé plus haut; elles sont arrosées par de grands fleuves qui, par une anomalie remarquable, viennent du midi: il est à remarquer, en effet, que de tous les fleuves au-

ما يجرى من الجنوب الى الشمال الانبيل مصرومهاران السند ويسير من الانهار وما عدا ذلك من انهار العالم تجري من الشمال الى للحذوب وقد ذكرنا وجد العلَّة في ذلك وما قالة الناس في هذا المعنى في كتابنا اخبار الزمان وذكرنا ما الحفض من الارض وما ارتفع وليس في ملوك السند والهند من يعرّ المسطين في ملكه مثل البلهري فالاسلام في ملكه عرب مصون ولهم مساجد مبنية وجوامع معمورة للصلوات للمس ويملك الملك منهم الاربعين سنة والمسيئ فصاعدا واهل مكست يرهون انه انما طالت اعار ملوكهم لسنّة العدل واكرام المسلمين وهو ملك يرزق الجنود من بيت مالد كفعل المسلمين بجنودهم ولهم دراهم طاهرية (١) وزن الدرهم منها وزن درهم cun ne coule du midi au nord, excepté le Nil de l'Égypte, le Mehran du Sind et quelques autres encore; le reste se dirige du nord au midi. Dans nos Annales historiques nous avons expliqué les causes de ce phénomène, et nous avons rapporté les différents systèmes qu'ont imaginés les géographes

du nord au midi au nord, excepté le Nil de l'Egypte, le Mehran du Sind et quelques autres encore; le reste se dirige du nord au midi. Dans nos Annales historiques nous avons expliqué les causes de ce phénomène, et nous avons rapporté les différents systèmes qu'ont imaginés les géographes pour en donner la raison; nous y avons aussi parlé de la dépression ou de l'élévation des divers plateaux du globe. Parmitles rois du Sind et de l'Inde, aucun ne traite les nusulmans avec plus de distinction que le Balbara. Dans son royaume l'islamisme est honoré et protégé; de toutes parts s'élèvent des chapelles et des mosquées splendides où l'on peut faire les cinq prières du jour. Les souverains de ce pays règnent jusqu'à quarante, cinquante ans et plus; leurs sujets attribuent cette longévité aux sentiments de justice qui les animent et aux honneurs qu'ils rendent aux musulmans. Le roi entretient les troupes à ses frais, comme le font les princes musulmans. Leur monnaie consiste en drachmes appelées tahiriyeh, pesant chacune une drachme et demie des nôtres;

ونصف سكّته بدء تاريخ عملتهم وفيلة للحربية لا تحصى كثرة وتدى بلادة ايضا بلاد المكرويجاربهم ملك للرزمن احدى جهات مملته وهو ملك كثير للحيول والابل وللجنود ويرعم انه ليس في ملوك العالم اجلّ منه الاصاحب اقلم بابل وهو الاقلم الرابع وذلك أن هذا الملك ذو نخوة وصولة على سائر الملوك وهو مع ذلك مبغض المسلمين وهو كثير الغيلة وملكه على لسان من الارض في ارضه معادن الذهب والغضة ومبايعاتهم بها ثم يبلى هذا الملك ملك الطافن موادع لمن حوله من الملوك مكرم المسلمين وليست جيوشه كجيوش من ذكرنا من الملوك وليس في نسآء الهند احسن من نسائهم ولا اكتئر

elles portent la date de l'avénement du prince régnant. Le Balhara possède un nombre considérable d'éléphants de guerre. Son royaume porte aussi le nom de pays de Kemker; une partie de ses frontières est exposée aux attaques du roi de Djozr (Guzerat). Ce dernier est riche en chevaux, en chameaux; et commande à une nombreuse armée; on prétend qu'à part le roi de Babel, qui règne sur le quatrième climat, aucun roi de la terre ne lui est comparable en puissance. Il se montre plein d'orgueil et de violence dans ses rapports avec les autres princes, et nourrit contre les musulmans une haine implacable. Il a beaucoup d'éléphants. Son royaume, situé sur une langue de terre, renferme des mines d'or et d'argent, dont le produit sert dans les transactions commerciales.

Ensuite vient le roi de Tasen, qui vit en paix avec tous ses voisins, honore les musulmans et n'entretient pas d'armée comme celles des autres princes. Les semmes de ce pays sont les plus gracieuses, les plus belles et les plus blanches de l'Inde; elles sont recherchées dans les harems, منها جهالا وبياضا وهن موصوفات الدلوات مدكورات في كتب الباة واهل البحر يتنافسون في شرائهن يعرفن بالطافنيات ثم يلى هذا الملك عملة رفى وهذه سمة لملوكهم والاعم من اسمائهم ويقاتله الدر وملكه متاخ لملك ورفى عارب البلهرى ايضا من احد جهات عملته وهنو اكثر جيوشا منه وفيلة وخيولا من العلهرى ومن ملك الحرووين مملك المطافن واذا خرج في حروبه فرسمه أن يكون في خسين الف فيل ولا يكون حربه الا في الشتآء لقلة صبر الغيل على العطش وتلة لبثها (أ والمكثر من الناس يعلو في القول في كثرة جنودة فيرهون أن عدد القصارين والغسالين في عسكرة من عشرة الان الى الدمسة عشر الغا وحرب من ذكرنا من الملوك

et il en est question dans tous les livres érotiques; aussi les marins, qui savent tout ce que valent ces femmes qu'on nomme Tafiniyat, tiennent-ils beaucoup à s'en procurer à quelque prix que ce soit.

Près de ce royaume est celui du Rahma, titre qui est généralement donné aux princes de ce pays. Ceux-ci sont en guerre avec le Guzerat, dont le territoire les touche, et avec le Balbara, qui est leur voisin d'un côté. Le Rahma possède plus d'hommes, d'éléphants et de chevaux que le Balbara, le prince de Guzerat et celui de Tafen. Lorsqu'il part pour une expédition, il est entouré de cinquante mille éléphants; au surplus il n'entreprend jamais rien que pendant la saison d'hiver, parce que ces animaux ne supportent pas la soif et ne peuvent endurer de longues haltes. On n'a pas craint d'exagérer le nombre de ses troupes, au point de prétendre que dans son armée il n'y avait pas moins de dix à quinze mille foulons et blanchisseurs. Les rois que nous venons de nommer disposent leurs trou-

كراديس كل كردوس عشرون الغا اربعة وجود كل وجه من الكراديس خسة الان ومملكة رهى تعاملهم بالودع وهو مال البلد وفي بلدة العود والذهب والغضة والثياب ليست لغيرة دقة ورقة ومن بلدة بجل الشعر الموصون بالضمر الذي يتخذ منه المذاب بنصب العاج والغضة الذي يقوم به للدم على رؤس الملوك في مجالسها وفي بلدة للحيوان المعرون بالنشان المعمم وهو الذي يسميه عوام الناس بالكركدن له في مقدم جبهته قرن واحد وهو دون الغيل في للسلقة واكبر من الجاموس الى السواد وهو يجتر كما تجتر البقر وغيرها مما يجتر من الحيوان والغيلة تهرب منه وليس في انواع الديوان والله من الحيوان والغيلة تهرب منه وليس في انواع الديوان والله اعلم اشد منه وذلك ان اكثر عظامد ضم الا مغصل في قواعمه اعلم المدر منه وذلك ان اكثر عظامد ضم الا مغصل في قواعمه المها المؤلدة المها الكرامية والمها المؤلدة ال

pes en carrés de vingt mille hommes, chaque côté présentant, de front, cinq mille combattants. Les transactions commerciales se font avec des cauris, qui sont la monnaie du pays. On y trouve l'aloès, l'or et l'argent; on y fabrique des étoffes d'une finesse et d'une délicatesse supérieures. On en exporte le crin nommé ed-Domar, dont on fait des émouchoirs à manches d'ivoire et d'argent, que les domestiques tiennent sur la tête des rois pendant leurs audiences. C'est dans ces contrées que se rencontre l'animal appelé en-nichan (marqué), nommé vulgairement el-kerkeden (rhinocéros); il porte une corne sur le front. Plus petit de taille que l'éléphant, il est plus grand que le buffle; sa couleur tire sur le noir, et il rumine comme les bœuss et les autres ruminants. L'éléphant fuit devant lui, à ce qu'il paraît, comme devant le plus fort de tous les animaux. La plupart de ses os sont comme soudés ensemble, sans articulation

لا يبرك ولا ينام واتما يكون بين الشجر والاجام يستند اليه عند نومه والهند تأكل من لجم وكذلك من في بلادهم من المسلمين لانه نوع من البقر والجواميس من ارض الهند والسند وهذا النوع من الحيوان وهو النشان يكون في اكثر غابات الهند الا انه في هكلة رهى اكثر وقرونه اصغى واحسن وذلك ان قرنه ابيض في وسطه صورة سودا وفي ذلك البياض الما صورة انسان او صورة طاؤوس بتخطيطه وشكله او صورة سمكة او صورته في نفسه او صورة نوع من اليوان هما يوجد في تلك الديار فيشتري هذا القرن ويتخذ منه المناطق بالسيور على صورة الحلية من الذهب والفضة فتلبسه ملوك الصين وخواصها تتنافس في لبسها وتتبالغ في اثمانها فيبلغ

dans les jambes, de sorte qu'il ne peut ni s'accroupir ni se divrer au sommeil à moins de s'appuyer contre les arbres au milieu des jungles. Les Indiens et les musulmans qui babitent ces pays mangent sa chair, parce que c'est une espèce de buffle de l'Inde et du Sind. Cet animal se trouve dans la plupart des lieux boisés de l'Inde, mais nulle part en aussi grande quantité que dans l'étendue du royaume du Rahma, où sa corne est d'une beauté et d'un poli remarquables. La corne du rhinocéros est blanche, avec une figure noire au milieu, qui représente l'image d'un homme, ou d'un paon avec les lignes et la forme de sa queue, ou d'un poisson, ou du rhinocéros lui-même, ou enfin celle d'un autre animal de ces régions. On achète ces cornes et, à l'aide de courroies, on en fait des ceintures sur le modèle des ornements d'or et d'argent; les rois et les grands de la Chine estiment cette parure par dessus tout, au point qu'ils la payent quelquefois jusqu'à deux et même quatre mille

ثمن المنطقة الني دينار الى اربعة الان فيها معالق الذهب وذلك في نهاية للسن والاتقان وربما يقع بانواع من الجواهر بقضبان الذهب ووجود تلك الصور مكتبة بسواد في بياض وربما يوجد في قرونها بياض في سواد وليس في كلّ بلد يوجد في قرن النشان ما ذكرنا من الصور وقد زعم لجاحظ ان ألكركدن يجل في بطن المع سبع سنين وانه يخرج راسه من فرج أمه فيري ثم يدخل راسه في بطنها وهذا القول اوردة في كتاب لليوان على طريق للكاية والتخب فبعثنى هذا في كتاب لليوان على طريق للكاية والتخب فبعثنى هذا الوصف على مستُلة من تولّي تلك الديار من اهل سيران وهان ومن رايت بارض الهند من التجار فكلّ يتخب من قولى اذا اخبرته بما عندى من هذا وسالته عنه ويحبروني أن جله وفصاله كالبقر وللواميس ولست ادرى كيف وقعت هذة

dinars. Les agrafes sont d'or, et le tout est d'une beauté et d'une solidité extraordinaires; souvent on y ensonce différentes sortes de pierres précieuses avec de longs clous d'or. Les images dont nous avons parlé sont ordinairement tracées en noir sur la partie blanche de la corne; quelquefois elles se détachent en blanc sur un fond noir; du reste, la corne du rhinocéros ne présente pas ces signes dans tous les pays. El-Djahiz prétend que la femelle porte pendant sept ans, durant lesquels le petit sort la tête du ventre de sa mère pour paître, et l'y rentre ensuite; il a consigné ce fait, comme une particularité remarquable, dans son Traité des animaux. Désirant m'éclairer à cet égard, j'ai interrogé les habitants de Siraf et d'Oman qui fréquentaient ces contrées, ainsi que les négociants que j'ai connus dans l'Inde: tous se sont montrés également surpris de la question que je leur faisais. Ils m'out affirmé que le rhinocéros porte et

للكاية للجاحظ امن كتاب نقلها ام مخبر اخبرة عنها بها ولرهى في ملكه بر وبحر ويلى ملكه ملك لا بحوله يقال له ملك الكامن واهل مملكته بيض مخرموا الآذان لهم فيلة وابل وخيول وحسن وجال الرجال والنسآء ثم بعد هولاء ملك الغرنج (1) وله بر وبحر وهو على لسان من البرق البحريقع الى بلدة عنبر كثير وفي بلده فلغل يسير وله فيلة كثيرة وهو ذو باس من الملوك وزهو وفخر وزهوة اكثر من قوته وفخرة اكثر من باسة ثم يلى هذا الملك ملك الموجه واهل محكلته ديض ذو حسن وجال غير مخروى الآذان لهم خيل كثيرة بيض ذو

met bas exactement comme la vache et le buffle; et j'ignore d'où el-Djahiz a puisé ce conte, et s'il est le résultat de ses lectures ou de ses informations.

Le royaume du Rahma s'étend à la fois sur le continent et sur la mer. Il est limitrophe d'un autre État situé dans les terres, et qui s'appelle royaume de Kamen. Les habitants sont blancs et ont les oreilles fendues; ils possèdent des éléphants, des chameaux et des chevaux. Les individus des deux sexes y sont généralement beaux.

Vient ensuite le royaume de Firendj, dont la puissance est à la fois continentale et maritime. Il est situé sur une langue de terre qui s'avance dans la mer, d'où il sort une grande quantité d'ambre. Le pays produit du poivre en petite quantité; mais on y trouve beaucoup d'éléphants. Le roi est brave, superbe et orgueilleux; mais, à dire vrai, il a plus de fierté que de force, et plus d'orgueil encore que de bravoure.

Ensuite vient de royaume de Moudjab, dont les habitants sont blancs, généralement beaux, et n'out pas les oreilles fendues. Ils possèdent beaucoup de chevaux et une armée وعدد منبعة والمسك في بلادهم كثير على ما قدمنا من غرلانه وصف ظبائه على ما سلف من هذا ألكتاب وهذه الامة تشبه باهل الصين في لباسهم وبلادهم منبعة شواهق بيض لا يعلم بارض السند والهند وما ذكرنا من هذة الممالك جبال اطول منها ولا امنع ومسكهم موصون مضان الى بلادهم يتعارف المنحريون محن عنى بجل ذلك وتجهيزة وهو المسك المعرون بالموق ثم يلى ملك الموجة ممكلة الماند ولهم مدن كثيرة وهاثر واسعة وجنود عظيمة وملوكهم تستعمل للدم الخصيان في عالات بلدهم من المعادن وجباية الاموال والولايات وغيرها كغعل ملوك الصين على حسب ما وصغنا من اخبارهم والماند عباورون لمكلة الصين والرسل تختلف بينهم بالهدايا وبينهم عباورون لمكلة الصين والرسل تختلف بينهم بالهدايا وبينهم

considérable. Le pays est très-riche en musc, que fournissent les gazelles et les chèvres dont nous avons parlé plus haut dans cet ouvrage. Le costume de ce peuple ressemble à celui des Chinois. Le royaume est défendu par des montagnes escarpées et couvertes de neige, dont la chaîne est plus longue et plus inaccessible que toutes celles du Sind et de l'Inde. Le musc est estimé et porte le nom du pays; les marins, qui font métier de l'exporter, le connaissent bien et l'appellent musc de Moudjah.

Le royaume limitrophe est celui de Mand, qui renferme des villes nombreuses, de vastes plaines bien cultivées, et qui possède une nombreuse armée. Les rois confient volontiers à des eunuques l'exploitation des mines, la perception des impôts et en général le soin de l'administration, comme le font les rois de la Chine dont nous avons déjà parlé. Le pays de Mand est voisin de cet empire, dont il est séparé par une haute chaîne de montagnes d'un accès difficile; les

جبال منيعة وعقاب صعبة وللاند الباس العظم والبطش الشديد والقوّة واذا دخل رسل ملك الماند عملة الصين وكل بهم ولم ينزلوا يغتشون في الارض خونا ان يقغوا على طرقهم وعوائر بلدهم للبرة الماند في نغوسهم قال المسعودي ولمن ذكرنا من الهند والصين وغيرهم من الامم اخلاق وشيم في الماكل والمشرب والمناكج والملابس والعلاج والادوية بالكي بالنار وغيرة وقد ذكر عن جهاعة من ملوكهم انهم لا يرون بالنار وغيرة وقد ذكر عن جهاعة من ملوكهم انهم لا يرون حبس الربج في اجوافهم لانه دآء يردى ولا يحتشمون من اظهاره في سائر احوالهم وكذلك فعل حكائهم ورايهم ان حبسهم دآء يوذي وارسالها شفآء ينجى وان ذلك العلاج

deux souverains s'envoient réciproquement des ambassadeurs avec des présents. Les habitants de Mand joignent une grande force à beaucoup de courage et d'audace; aussi, lorsque leurs envoyés viennent en Chine, on leur donne un surveillant, et on ne leur permet pas de se promener librement dans le pays, de peur qu'ils ne fassent des observations sur les routes et les parties faibles du royaume; tant est grande l'idée que les Chinois se font de la puissance de leurs voisins.

Tous ces peuples nommés plus haut, soit de l'Inde, soit de la Chine, soit d'autres pays, ont des usages et des coutumes à eux concernant les repas, les mariages; les vêtements, le traitement des maladies et l'emploi des remèdes, tels que la cautérisation, etc. Plusieurs de leurs rois, dit-on, ne pensent pas qu'on doive garder les vents dans le corps, parce qu'ils regardent cette contrainte comme pouvant occasionner une maladie dangereuse; aussi ne s'imposent-ils aucune gêne à cet égard, dans quelque circonstance que ce soit. Tel est aussi l'avis de leurs médecins, qui soutiennent que cette violence faite à la nature est nuisible à la santé,

الاكبروان فية راحة لصاحب القولنج المخصور ودوآء المسقيم المطول فليس يحبسون ضرطة ولا يحصرون فسوة ولا يرون ذلك عيبا والهند المتقدّمون في صنعة الطب ولهم فيه اللطافة والحذق وذكر هذا المخبرعن الهند ان السعال عندهم اقبح من الضراط وان الجشآء في وزن الفسآء وان صوت الضرطة دباغها والمذهب عنها ربحها واستشهد هذا المخبر في صحة ما حكاة عن الهند باستفاضة القول في ذلك في كثير من الناس عنهم حتى ذكر ذلك عنهم في السير والاخبار والنوادر والاشعار في ذلك ما ذكر ابان بن عبد للميد في القصيدة العروفة بذات الملل وهو

que rien n'est plus salutaire que de se soulager en pareil cas, et que ceux qui souffrent de coliques dans la constipation, ou sont affligés de maladies de la rate, en éprouvent du bien être. C'est pour cela qu'il n'est point incivil, chez eux, de låcher un vent quand on est en compagnie. Il est du reste à remarquer que les Indiens se sont appliqués de bonne heure à la médecine, et qu'ils l'ont cultivée avec beaucoup d'art et d'intelligence. Le même auteur qui nous a donné ces renseignements sur l'Inde ajoute : Chez ces peuples il est plus incivil de tousser que de lacher un vent; l'éructation peut s'assimiler à l'émission de ces vents qui s'échappent sans bruit; le son qui accompagne un vent bruyant n'est autre chose que le retentissement de l'air chassé au dehors par un travail intérieur. L'auteur prouve la vérité de ce qu'il rapporte sur les Indiens, par des témoignages aussi nombreux que répandus, et qui se retrouvent dans les récits, les contes, les anecdotes et les poésies. C'est ainsi qu'Aban, fils d'Abdoul-Hamid, dans une Kacideh connue sous le nom de Choses licites, a dit :

مقالة اجاد فيها عندى وخلها وآفتح لها ما استُغتحت والروح والراحة في افكاكها والشوم في العطاس لا المعتواط ونتنع على الفساة وائد

قد قال ذو العلم النصيح الهندى
لا تحبس الضرطة اما حضرت
فان ادوى الدآء في امساكها
والقبح في السعال والتخاط

وان اله واحدة في الجون وانما تختلف اسماؤها باختيلان مخارجها فما يذهب صعدا سمى جشآء وما يذهب سفلا سمى فسآء ولا فرق بين الهجين الا باختيلان المخرجين وكما يقول الصفعة واللطمة لان اللطمة في الوجعة والصفعة في مؤخر الراس والقفا والجنس واحد وانما اختلفت اسماؤها

Un Indien, instruit et sage, a dit une parole que j'approuve complétement

N'emprisonne pas un vent lorsqu'il se présente; laisse-le libre et ouvrelui l'issue qu'il recherche.

Le retenir est le plus grand des maux; le chasser, c'est se donner repos et tranquillité.

It est incivil de tousser et de se moucher; éterquer est de mauvais augure, mais non pas lacher un vent.

L'éructation n'est qu'une émission de l'air vers le baut du corps; mois l'odeur en est plus fétide que celle du vent qui s'échappe sans bruit par le bas.

Les vents qui sont dans le corps n'ont qu'une seule et même nature, mais leurs noms différent suivant les issues par lesquelles ils s'échappent; ceux qui sont chassés par en haut sont nommés djechá, ceux qui s'échappent par en bas sont appelés feçá. Il en est de même pour les coups; on se sert du mot latmah pour ceux qui sont portés sur la figure, et du mot safáh pour ceux qui sont appliqués sur la nuque; l'espèce est la même, mais le nom varie suivant les parties

لاختلان الموضعين وتباين المكانين وان لليوان الناطق اتما كثرت علاه وترادفت ادواوة واتصلت امراضة كالقولي واوجاع المعدة وغير ذلك من العوارض بحبس الدآء وترك اظهارة في حال هيجانة وتغرغ الطبيعة لدفعة واخراجة وان سائر لليوان غير الناطق اتما بعد ها ذكرنا من الآنات والمعترضات من العاهات لسرعة خروج ما يعرض ويشور من الادوآء في اجوانها وعدم احتباسها في وعائها وان الفلاسفة والمتقدمين من للحكاء اليونانيين كدمقريطس وفيتاغورس وسقراط وديوجانس وغيرهم من حكاء الامم لم يكونوا يرون وسقرط وديوجانس وغيرهم من حكاء الامم لم يكونوا يرون حبس شيء من ذلك لعلهم بما يتولّد من آناتها وما يعرض ويؤول الية في متعاقباتة وان ذلك يجد في نفسة كلّدي حسّ

du corps qui sont lésées. De tous les animaux l'homme est le plus exposé à de nombreuses maladies et à des affections qui se suivent et s'enchaînent, pour ainsi dire, sans interruption, telles que les coliques, les douleurs d'estomac et autres incommodités accidentelles; cela vient de ce qu'il emprisonne, en quelque sorte, le mal dans son corps, et qu'il néglige de l'expulser au moment où il se présente, et où la nature lutte vigoureusement pour le rejeter au dehors. Les autres animaux, privés de raison, ne sont pas exposés à toutes ces incommodités, parce que, bien loin de retenir dans leur corps les maladies qui y ont fait irruption, ils les laissent sortir promptement.

Les anciens philosophes et les sages de la Grèce, comme Démocrite, Pythagore, Socrate, Diogène, ainsi que les sages des autres nations, n'étaient pas d'avis qu'il l'allût retenir aucun gaz dans le corps, parce qu'ils savaient combien de souffrances et d'accidents pouvaient résulter de cette contrainte; ils pensaient que tout être doué de sensations était وان ذلك يعلم بالطبع ويدرك بضرورة العقل واتما استقبح ذلك اللس من اصحاب الشرائع والكتب لما وردت به الشرائع ومنعت منه الملل ولم يجر في عاداتهم قال المسعودي وقد التيناعلى اخبارهم وما اعطفاه من ذكر شجهم وعجائب سيرهم ومتصرفاتهم في كتابنا اخبار الزمان والاوسط وكذلك اتيناعلى ذكر اخبار المهال والطيب والافاوية مع سائر ملوك الهند ومع القنجب وغيرة من ملوك البال عاقابل هذه الجرائر ومع القنجب وغيرة من ملوك البال عاقابل هذه الجرائر ملوك الصين وملك سرنديب مع ملك مندورفين (۱) وفي بلاد مقابلة لجريرة سرنديب مع ملك مندورفين (۱) وفي بلاد مقابلة لجريرة وكل ملك علك بلاد مندورفين يسمى القايدي وسناتي بجل

à même de vérifier sur sa personne ce fait, dont la nature autant que le raisonnement démontrent la réalité. Les hommes qui ont des lois et des livres révélés ont seuls regardé ces choses comme indécentes, parce que les lois les ont interdites, que la coutume les a prohibées et qu'elles n'ont pas passé dans les mœurs.

Nous avons déjà parlé des peuples de l'Inde et donné des renseignements sur leur caractère, leurs usages singuliers et leurs coutumes, dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne. Nous y avons aussi parlé du Maharadja, roi des îles, ainsi que des parlums et des plantes aromatiques, et des autres princes de l'Inde, tels que le roi de Kandjab et plusieurs d'entre les rois des montagnes de la Chine qui font face aux îles de Zabedj et autres; enfin nous y avons exposé l'histoire des rois de Chine et de ceux de Serendib, et de leurs relations avec le roi de Mandourafin, Ce pays est situé vis-à-vis de Serendib, comme le pays de Komar l'est des

من اخبار ملوك المشرق والغرب واليمنى وللحدى فيها يرد من هذا ألكتاب من اخبار ملوك اليمن والغرس والروم واليونانيين والمغرب وانواع الاحابيش والسودان وملوك ولد يافث وغير ذلك من اخبار العالم وعجائب

îles du Maharadja, telles que Zabedj et les autres. Les rois de Mandourafin s'appellent tous el-Kaïda.

Plus bas, dans cet ouvrage, nous donnons encore un résumé de l'histoire des rois de l'est, de l'ouest, du midi et du nord, tels que les rois du Yemen, de la Perse, de Roum, des Grecs, du Magreb, des races abyssiniennes, du Soudan, des descendants de Japhet, ainsi que d'autres notions sur le monde et ses merveilles. gibbon a graffer alman stape i de cera. Statem, takin tida alkada a

paint and the care of the first A safe climb (14.5).

List is a list of its and it is from the company of the c

cus capalina frame a supularia umiliaki dinak iyu.

i protingia partici

A THE THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

the state of the s

## VARIANTES ET NOTES.

- Page 3 (1). Cette expression présente une certaine obscurité, et nous n'avons traduit "", "" par «montagnes» que pour nous rapprocher du sens donné par le Koran, xxi, 31. (Voy. l'Introduction générale à la Géographie des Orientaux, par M. Reinaud, page clxxvii.) Le manuscrit L porte "", ", et le D' Sprenger traduit, «the fines on the globe», en considérant sans doute ce mot comme un terme d'astronomie.
- Ibid. (2) Tout ce membre de phrase est omis dans le manuscrit A. Nous avons adopté, pour combler cette lacune, la leçon fournie par le manuscrit L<sup>2</sup>.
- P. 6 (1). Les trois copies, B, L et L, portent distinctement الختا, et, d'après cette variante, il faudrait traduire : «les erreurs se sont multipliées, etc.» Nous ne savons d'après quelle autorité le D' Sprenger a lu الغنا «the wealth».
- P. 7 (1). Les termes techniques que présente ce passage ont été expliqués par de Sacy dans sa notice sur le Traité des définitions (tarifat). (Voyez Notices et extraits, etc. p. 23 et suiv.) Deux manuscrits, au lieu de رقع الراي, donnent دفع الراي, ce qui signifierait alors «la réfutation des doctrines philosophiques».
- P. 8 (1). La concision de ce passage et les expressions philosophiques dont il est rempli nuisent à la clarté du sens; cependant notre traduction ne diffère pas essentiellement de celle du D' Sprenger. On peut consulter, sur le mot , pluriel de , la définition que Ibn Khaldoun en donne dans le livre III de ses Prolégomènes. (Conf. Silv. de Sacy, Chrestomathie arabe, 2' édit. t. II, p. 298.)
- P. 10 (1). Nous n'avons pas à insister ici sur les variantes que fournissent les manuscrits dans cette longue nomenclature de noms propres. Les sources principales qui ont servi à la rédaction des Prairies d'or seront analysées et, autant que possible, discutées dans le mémoire qui terminera la présente publication.

of Angeles Cales agency of Seconds

P. 20 (1). Gette phrase, jusqu'au mot ومقادير, est omise dans le ma-

nuscrit A; mais elle se trouve dans trois autres copies. Les mots الفلكية désignent, d'après le D' Sprenger, le livre de Coolo d'Aristote, et الاثار العلوية الاثار العلوية

- P. 58 (1). Ce passage, depuis jusqu'à jusqu'à jusqu'à les dans les manuscrits. Le D' Sprenger en a donné, d'après la copie de Leyde, une interprétation qui s'écarte de la nôtre (p. 55). Nous renvoyons le lecteur à la nôte dans laquelle le savant anglais cherche à justifier sa lecture par des arguments tirés de la doctrine des théologiens modernes relativement aux figures de l'Ancien Testament.
- P. 62 (1). Plusieurs de ces noms, et tout ce qui est dit ici de la double génération male et semelle attribuée à Adam, paraissent avoir été empruntés par Maçoudi à la Chronique de Tabari, liv. I\*\*, c. xxx.
- P. 94 (1). Quoique toutes les copies donnent ou o, nous n'avons pas hésité à rétablir le nom de Moab dans notre traduction, car il n'est pas possible de douter que Maçoudi ne désigne ainsi le mont Hor qui, de toute antiquité, a été cousidéré comme le sépulcre d'Aaron. (Nombres, xx, 22-29.) Cette montagne n'est qu'à deux heures de marche des ruines de Pétra, et les Arabes lui donnent encore le nom de Djébel-Nébi-Haroun. (Cf. Burckhardt, Travels, etc. p. 431, et Laborde, Voyage de l'Arabie Pétrée, p. 61.)
- P. 95 (1). Maçoudi réunit sans doute sous ce nom les petites principautés du pays de Cansan, et peut-être veut-il désigner en particulier les Gabaonites, qui formaient une des plus importantes tribus cananéennes.
- P. 97 (1). C'est le Aisos Ioudainos de Galien. (Voy. les Œuvres d'Oribase, édit. de M. Darenberg, t. II, p. 709, et Dioscoride, liv. V, p. 154.)
- Ibid. (2) Tous les manuscrits portent pois ou rétabli la leçon and d'après le Tenbih (f. 49 v°). Ce que l'auteur dit ici du lac d'Ourmyah est confirmé par le témoignage d'Istakbri et de Yakout. Dans ce dernier, ad lieu de Kendeisan, on trouve Kebonkhan, leçon qui s'éloigne moins de Khaboudan, nom sous lequel les Arméniens désignent ce lac. (Cf. Saint-Martin, Mémoire sur l'Arménie, I, p. 17.) La description du lac d'Ourmyah par différents auteurs musulmans est résumée dans un ouvrage que l'un de nous a publié récemment, sous le titre de Dictionnaire géographique, etc. de la Perse, p. 85. (Voyez aussi une note d'Ét. Quatremère, dans son Histoire des Mongols, p. 316.)
- P. 98 (1). Someida et Houbar rappellent d'une manière assex bizarre

les noms de שמוךע et חפר, deux frères de la tribu de Manassé qui sont mentionnés dans les Nombres, xxiv, 32, et ailleurs.

- P. 100 (1). Confusion de Kouchan avec Eglon. (Voy. Juges, 111, 10-12.)
- P. 104 (1). Les noms propres doivent plier sous le génie de la langue arabe, qui cherche partout des allitérations (اثناء). C'est ainsi que Caïn et Abel se sont transformés, chex les auteurs musulmans, en Kabil et Habil, Gog et Magog en Yadjoudj et Madjoudj, Saul et Goliath en Talout et Djalout. On pourrait faire la même observation chez certains auteurs chrétiens du moyen âge. Voy. Soliman et Doliman, ce dernier nom à la place de Danischmend; Michaud, Bibliothèque des croisades, 1 partie, p. 71. (Note de M. Derenbourg.)
- P. 106 (1). On a suivi ici la leçon du manuscrit L<sup>1</sup>, tandis que les autres copies portent طالوت. Mais ce qui prouve que Maçoudi veut parler de Goliath, c'est que quelques lignes plus loin il cite une autre traduction, d'après laquelle Saul aurait exterminé les Israélites rebelles.
- P. 107 (1). Coux qui lapèrent l'eau rappellent le passage, Juges, V. vII, 5, confondu avec Sam. I, XIV, 24 et suiv. La cotte de mailles de David est le fait raconté, Sam. I, XVII, 38, 39, et travesti par l'imagination musulmane. Le fleuve qui tarit doit-il se rapporter à Josaé, III, 13 et suiv.?
- P. 110 (1). Ou, d'après le manuscrit de Leyde, حنان, Hanan. Il est possible que l'expression biblique, אַרְיָה הַחָּתִי (Samuel, 11, 12). Ouria le Hahite, ait donné naissance au أوريا بن حيان, par une altération analogue à celle du nom de Bathséba ou Betsabé, transformé par Tabari en
- P. 114 (1). Dans deux manuscrits, on lit (1), qui n'est peut-être que la forme abrégée de D'77, Garizim. (Dealéron. xxvii, 12.)
- P. 115 (1). Les manuscrits L et L' donnent distinctement طور برزيه. et la copie de Cambridge طور يك (Sprenger, p. 115.) Dans le Modjem el-bouldan et son abrègé le Meracid el-ittila, en trouve seulement حبل S. de Sacy a lu طور بريك «La montagne bénie».
- Ibid. (2) De Sacy a donné les variantes de ces noms dans la traduction de ce passage de Maçoudi, qu'il a publiée dans sa Chrestomathie arabe,

- 2º édit. I, p. 343. (Cf. Munk, Palestine, p. 481, collection de l'Univers pitteres que.)
- P. 116 (1). Le traducteur anglais a déjà signalé le ridicule anachronisme que présente ce passage, et il est porté à croire que Maçoudi a été induit en erreur par Tabari, qui place la fondation de Byzance sous le règne de Manassé. Nous ajouterons, si c'est une excuse en faveur de Maçoudi, que le verset du livre des Chroniques (11, 33), d'après lequel le royaume de Juda aurait péri sous une nouvelle invasion assyrienne, est considéré comme interpolé et apocryphe par de graves autorités.
- P. 126 (1). Cette citation poétique est si défigurée dans la copie de Leyde, que nons aurions mauvaise grâce de reprocher au traducteur anglais de rendre ainsi le second vers : « le châtiment infligé à la tribu de «Kahtan soumit à la volonté de Dieu ceux qui s'étaient révoltés contre « elle. » Sur les Ashab er-rass, voyez Koran, xxv, 40, et l'explication qu'en donne Yakout (Dictionnaire géographique de la Perse, p. 281 et suiv.).
- P. 159 (1). Manuscrit B, ابناء ; manuscrit L, ابناء Dans la version anglaise, on lit: علرة وعزرة the fox and the boar. S. de Sacy avait, avant nous, adopte la leçon du manuscrit A. (Voy. Notices et extraits, etc. p. 160 et suiv.)
- P. 161 (1). On peut consulter, sur ces deux célèbres joueurs d'échecs, le curieux ouvrage de Hyde, Historia Schahiludii, et l'édition anglaise des œuvres de W. Jones, t. I, p. 521.
- P. 177 (1). Manuscrits B et D, خانی On trouve aussi کافنی et کافنی. M. Reinaud, comparant diverses relations de voyageurs musulmans, pense que le pays de Thafec répond à la province actuelle d'Aureng-Abad. (fle-lation des voyages, Discours prélim. p. c.)
- P. 178 (1). Le morceau auquel Maçoudí fait allusion est à la fin du présent volume, de la page 372 à la page 390.
- P. 180 (1). On بُولِي, d'après le manuscrit de Leyde, ce qui se rapproche davantage de la prononciation grecque. [Cf. Géogr. d'Aboulféda, t. I., p. 267.] Dans un mémoire publié à Leipsig en 1855, M. Redslob cherche à démontrer que, chez les auteurs orientaux, Thulé répond à une ile voisine de Halmstad ou Halland, petite ville sur le Cattegat (Suède).
- P. 184 (1). Manuscrit B, الربحات; manuscrit L, النحات, Toutes ces leçons ne sont que des altérations plus ou moins sensibles du mot

sanscrit douipa «île», et c'est ainsi que les voyageurs arabes désignent les îles Maldives et Laquedives. (Conf. M. Reinaud, op. supra laud. p. Lv, et Voyages d'Ibn Batoutah, t. IV, p. 110 et suiv.)

- P. 185 (1). Manuscrit L et السابور , و السابور , ou على صورة السابور , voy. Géographie d'Aboulféda, t. II, traduction française, p. 22.)
- P. 191 (1). L'une des deux copies de Leyde porte مسيخ, au lieu de ستين. Le D' Sprenger a lu منين , et il traduit, par conséquent, «three hundred and sixty live days».
- P. 193 (1). Le manuscrit 1, au lieu de Démavend, porte ناماند Néhavend, ce qui est inadmissible, puisque cette dernière montagne est, comme on le sait, dans le voisinage d'Hamadan. Deux autres copies présentent la forme archaïque خنبارند , Donbavend, que les Persans, au rapport de Yakout, expliquent par une légende ridicule. (Voy. Dictionnaire géographique de la Perse, p. 236.)
- P. 195 (1). Les manuscrits B et L, au lieu de أسفر , donnent أسفر, et ce terme rend avec une certaine vérité l'aspect que présente la neige du pic de Démavend sous les rayons du soleil.
- P. 196 (1). Cette distance du centre de la terre au point extrême de l'atmosphère, à 168,000, fait exactement vingt-deux sois le diamètre de la terre, à 7,636 milles, ou plutôt à 7,636 1. Eu doublant ce nombre pour avoir le diamètre du périmètre formant l'atmosphère, on obtient 44 sois le diamètre de la terre. Ce nombre répond aussi à 4 sois le diamètre du soleil, tel qu'il est donné ci-dessous, à 4,200 milles.

(Note de M. Derenbourg.)

- P. 197 (۱). Manuscrit B, سبعاية الني الني manuscrit L, سبعاية وثلثون بعد وثلثه وثلثون
- P. 199 (1). Manuscrits B et L, حشوبه. Ce mot signific littéralement «doublure», et il est employé ici comme terme de mépris. Nous avons cru pouvoir lui donner un équivalent plus usité en français.
- Ibid. (2). Manuscrit A, رأس كريبن; manuscrit L, رأس كسرى. Le D' Sprenger transcrit ras Komorr, et appuie cotte leçon sur une base ingénieuse, mais bien fragile. (Voyez p. 221, en note.)
  - Ibid. (3) Voyez Chwolsohn, Die Ssabier und Ssabismus, t. 1, p. 210.

- P. 233 (1). Au lieu de Zeidboud, on lit dans le manuscrit B الزيدوم. dans le manuscrit L., كعمد بن La copie de Cambridge porte عمد بن المنابع (sic), Sprenger, p. 262. Enfin, daus le manuscrit de l'Inde, on trouve. البربريود
- P. 235 (1). Manuscrit L, الشاء; manuscrit B, الساء M. Ét. Quatromère, qui a traduit ce passage dans ses Mémoires sur l'Égypte, a lu sal. D'après le D' Roulin, le poisson décrit ici par Maçoudi n'est autre que le rémora. (Voyez Relation des voyages, etc. t. II, p. 86.)
- P. 236 (1). Au lieu de طيطوى, le manuscrit A écrit طيطى, et مايك au fieu de حصائي. Manuscrit L, حصافي. Voyez aussi Calilah et Dimnah, édit. de S. de Sacy, p. 124.
- P. 238 (1). Manuscrit A, مهران; manuscrit B, مهران. Ce nom se trouve souvent écrit ماهرویان dans les écrivains arabes, et en particulier chez l'auteur du Modjem el-Bouldan.
- P. 287 (1). Le manuscrit de l'Inde donne la rédaction suivante : التبور البيلقان والبير البيلقان والبير البيلقان والبير البيلقان والبير (p. 309) que cette leçon lui paraît suspecte, et qu'il préférerait le nom البير, tel qu'il est écrit dans une géographie arabe conservée au British museum.
- P. 302 (1). Ce personnage est appelé Banschona dans la Chine de M. Pauthier, p. 329, collection de l'Univers pittoresque.
- P. 335 (1). Il s'agit encore, dans ce passage, des sles Laquedives et Maldives. Ptolémée n'en comptait que treize cent soixante et dix-liuit. (Voy. Relat. des royages, etc. Discours préliminaire, p. Lv.)
- P. 338 (1). Sur les différentes orthographes de ce mot et sur sa signification, on peut consulter l'ouvrage de M. Reinaud, déjà cité, p. 55 et suiv.
- Ibid. (2) Le manuscrit B porte Al-Li. Ces îles qui, peut-être, correspondent à Sumatra, sont encore appelées Al-Hamy et Al-Ramny. (Voyez le même ouvrage, p. 68 et suiv.)
- الجيالوس , le manuscrit L ; le manuscrit L ; le manuscrit L ألجيالوس , Le marchand Soleiman les appelle Lendjebalons (Oper. sup. laud. p. 72.)
  - P. 359 (1). Le quatrième vers présente des difficultés; nous ne l'avons

raduit que par conjecture. Le traducteur anglais rend شروانها par afrontière militaire», et il omet l'expression si obscure والجيل جيلان (p. 369).

- P. 360 (1). Les manuscrits B et L'a portent [L'origine dans la Galice et l'embouchure dans la Méditerranée ne sont applicables qu'à ce fleuve. Cependant les villes nommées sont situées sur le Tage. Il y a donc confusion de la part de l'auteur entre ces deux fleuves.
- 361 (1). Le manuscrit B porte الحريرى; le manuscrit L, الخزرى, ce qui est une faute manifeste.
- P. 367 (1). Nous n'avons pu réussir à déterminer d'une manière précise toutes les espèces de drogues mentionnées dans ce passage. Dans ce cas, nous avons préféré transcrire simplement, en caractères européens, le mot arabe qui nous offrait des doutes. La nomenclature donnée par la version anglaise (p. 376) diffère un peu de la nôtre, ce qui provient surtout de l'imperfection des manuscrits en cet endroit.
- P. 382 (1). Le manuscrit L3 porte de la vallée de l'Indus est nommée kandahari et thatheri. (Cf. M. Reinaud, Mémoire sur l'Inde, p. 235, et le recueil de M. Gildemeister, p. 28.)
- P. 384 (1). Ce passage n'est pas très-clair. Peut-être vaut-il mienx traduire وقلة لبثها par «et ne peuvent rester longtemps dans cette situation», en prenant ces mots comme complément du membre de phrase précédent: لقلة صبر الفيل على العطش.
- P. 388 (1). Le manuscrit L porte الفتوح. Dans l'ouvrage déjà cité, t. I°, p. 30, M. Reinaud a lu Al-Kyrendj. Tome II, p. 21, il pense que c'est la côte de Coromandel.
- P. 394 (1). Le manuscrit L porte مندوری, le manuscrit L

### CORRECTIONS.

Page 3, ligne 8 du texte, au lieu de القياصر, lisez القياصر.

P. 11, I. 6 de la traduction, au lieu de Ibn Abid Ommarah, lise: Ibn Abid; Ommarah.

P. 114, 1. 2 du texte, substituez al à al.

P. 139, 1. 7 de la traduction, au lieu de les, lisez le.

P. 177, 1. 8 da texte, au lieu de المانكير, lisez المانكير.

P. 178, 1. 5 du texte, au liou de , lisez , lisez . . .

P. 208, l. 1 du texte, au lieu de كفيان, lisez الفيان; et l. 1 de la traduction, au lieu de baie des Aguiab, lisez baie des Gobbs (vallée large et étendue qui s'avance dans la mer). Même page, l. 11 et 13 de la traduction, remplacez Aswan par Oswan.

P. 261, l. 2 de la traduction, au lieu de trois cent mille, lisez trois

cents.

P. 286, 1. 7 (titre), an lieu de المان, lisez المان.

P. 288, I. i du texte, an lieu de اسفيجاب, lisez اسفيجاب, et l. 1 de

P. 302, 1. 9, p. 303 et 304 et passim, au lieu de jais, lisez jet dens la traduction de ce passage, substituer Khanfou à Khankou.

## TABLE

# DES PRINCIPALES MATIÈRES

### CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

| Avant-propos des éditeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pages |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Préface de Maçoudi.  Coup d'œil sur ses autres écrits, p. 8. — Énumération et examen des sources auxquelles il a puisé pour les Prairies d'or, 10.                                                                                                                                                                                   | 1     |
| Chapitre II. Table des chapitres que renserme cet ouvrage.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24    |
| Chapitre III. Du commencement des choses; de la création et de la génération des êtres  Création du monde, d'après le Koran, p. 46. — Les génies et Iblis, 50. — Adam, 51. — Mohammed, 56. — Abel et Caïn, 62. — Seth, 68. — Énos, 69. — Énoch ou Édris, 73. — Noé, 74. — Dispersion des races, 77. — Kahtan, 79. — Yaktan, 80.      | 46    |
| Chapitre IV. Histoire d'Abraham, l'ami de Dieu; des prophètes et des rois d'Israël qui ont vécu après lui  Abraham, 83. — Ismail, 85. — Isaac, 87. — Esaü et Jacob, 88. — Job, 90. — Moise, 93. — Le Jourdain et la mer Morte, 96. — Balam, 99. — Différents chefs des Israélites, 100. — David, 106. — Lokman, 110. — Salemon, 111. | 83    |
| Chapitre V. Règne d'Arkhoboam, fils de Salomon, fils de David; rois d'Israél ses successeurs; aperçu de l'histoire des prophètes                                                                                                                                                                                                     | 112   |

| 106            | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | Opinion des Samaritains, 118. — Les prophètes, Jérémie, Daniel, etc. 120. — Jean, 121. — Marie et Jésus, 122.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Page |
| hapit<br>c'es  | tre VI. Des hommes qui ont vécu dans l'intervalle,<br>t-à dire entre le Messie et Mohammed                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12   |
|                | Hanzalah, p. 125. — Dou'l-Karnein, 126. — Les apôtres<br>Pierre et Paul, 128. — Les hommes de la fosse, 129.<br>— Khaled, 131. — Koss, 133. — Zeid et Omayah, 136.<br>— Warakah, 142. — Odaçah, Abou-Kais Sormah, 144.<br>— Abou Amir el-Awsi, 145. — Bohaira le Moine, 146.                                                                                                      |      |
|                | tre VII. Généralités sur l'histoire de l'Inde, ses doc-<br>es et l'origine de ses royaumes                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148  |
|                | Brahman le Grand, p. 149. — He:arwan ou période de sept mille ans, 151. — Bahboud, fils de Brahman, 157. — Le jeu du nerd, 157. — Zaman (Rama?), 158. — Dabchelim, 159. — Le jeu des échecs, 159. — Korech, 161. — Sindbad, 162. — Races nègres, 163. — Mœurs des bahitants de l'Inde, 167. — Anecdote sur un roi de Komar, 169. — Étang des Barres d'or, 175. — Le Balhara, 177. | 2    |
| des            | re VIII. Description du continent et des mers; sources<br>fleuves; les montagnes; les sept climats; astres qui<br>cent sur eux leur influence; ordre des sphères, etc.                                                                                                                                                                                                            | 179  |
|                | Notions générales sur le globe terrestre, p. 179. — Les sept climats, 181. — Théorie de Ptolémée, 183. — Nombre des sphères, 186. — Circonférence et diamètre de la terre, 190. — Révolutions de la sphère, 191. — Configuration des mers, 193. — Dimensions du globe, 196. — Distance des ostres à la terre, 197. — Hiérarchie des Sabéens, 199.                                 |      |
| Chapite<br>des | re IX. Renseignements généraux sur les migrations<br>mers et sur les principaux fleuves                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202  |
|                | Opinion d'Aristote, p. 202. — Origine des fleuves, 203. —<br>Le Nil, 205. — L'Indus, 206. — Encore le Nil, 208.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

Chapitre X. Renseignements généraux sur la mer d'Abys-

châtean blanc, 216. — Bokailah, 217. — Le Tigre, 223. — Estacades d'Obollab, 230.

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 407<br>Pages. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| sinie; opinions diverses sur son étendue, ses golfes et ses<br>détroits                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Chapitre XI. Opinions diverses sur le flux et le reflux; résumé des systèmes proposés                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 244           |
| Chapitre XII. La mer de Roum (Méditerranée); opinions diverses sur sa longueur, sa largeur, les lieux où elle commence et où elle finit                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> 56   |
| Chapitre XIII. La mer Nytas (Pontus), la mer Mayotis et le détroit de Constantinople                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260           |
| Chapitre XIV. Mer de Bab-el-Abwab, des Khazars et de Djordjan (mer Caspienne); de la place que les mers occupent sur le globe  Le tennin, p. 266. — Amran, fils de Djabir, 268. — Communication entre la mer Mayotis et la mer des Khazars, 273. — Formation des mers, 277. — Indices de la présence des sources, 283. — Extrait du Livre de l'agriculture (des Nabatéens), 283, 285. | 262           |
| Chapitre XV. Rois de la Chine et des Turcs; dispersion des descendants d'Amour; histoire résumée de la Chine, et autres détails relatifs à ce sujet                                                                                                                                                                                                                                   | 286           |
| Chapitre XVI. Rapide exposé des mers; leurs particularités; les peuples et les différentes puissances; renseignements                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

| sur      | l'Espagne ; les contrées d'où proviennent les parfums ; | Pages |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                         | 325   |
|          | Pêche des perles, p. 328 Mer de Perse, 331 So-          |       |
|          | falah, 332. — Mer Larevi, 332. — Arabes Maharah, 333.   |       |
|          | - L'ambre, 334 Mer de Herkend, 335 Mer de               |       |
| 3        | Kalah, 34o Mer de Kerdendj, 34o Mer de Sanf,            |       |
|          | 341. — Le Maharadjah, 341. — Mer Sandji, 343. —         |       |
|          | Phénomènes particuliers à cette mer, 344. — Route du    |       |
| 937.     | Khoraçan à la Chine, 347. — Le Thibet, 350. — La        |       |
|          | chèvre à muse, 353. — Classification des rois du monde, |       |
| . Sairte | 356. — Rois indigenes d'Espagne, 359. — Rois musul-     |       |
|          | mans, 362 Productions de l'Espagne, 367 Mer             |       |
|          | du Magreb, 368 Sous el-Aksa, Medinet en-Nouhas,         |       |
|          | 369. — Des différents rois de l'Inde, 372. — Kanoudj,   |       |
|          | 374. — Moultan, 375. — Mensourals, 377. — Anecdote      |       |
|          | sur deux éléphants célèbres, 379. — Le Sind, 381. —     |       |
| ga.      | Roi de Tafen, 383. — Le Rahma, 384. — Le rhinocé-       |       |
|          | ros, 385. — Usages particuliers aux Indiens, 390.       |       |
| Varian   | tes et notes                                            | 97    |
| Correc   | lions 4                                                 | 04    |

#### FIN DU TOME PREMIER.

John Mar Paristi Medial 2 et 5

and the second of the second o

to the second of the second of



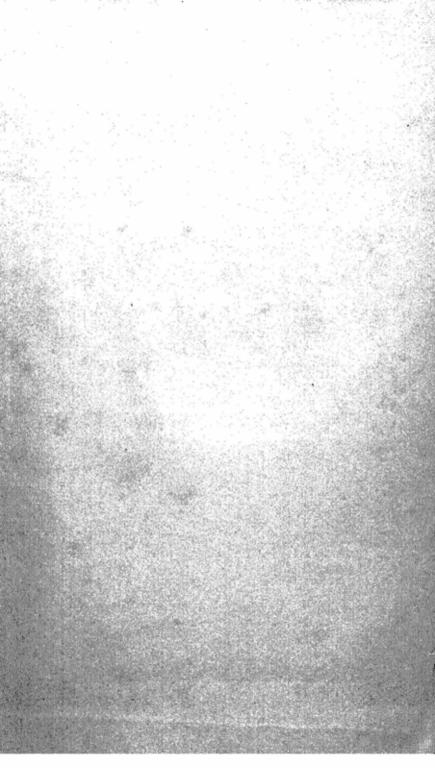

Central Archaeological Library, NEW DELHI. Acc. 20435 903 EIM/DeM Call No. Author- El-Macoudi Title-(Les) Prairies D'or. Date of Issue Date of Return Berrewer No. "A book that is shut is but a block" RCHIREOLOGICA THE CONTEST

Peace still on the foot the fight

CHAN TONE THIS CONTROL